

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Obras poéticas: precedidas de la biografía del autor y ...

José de Espronceda

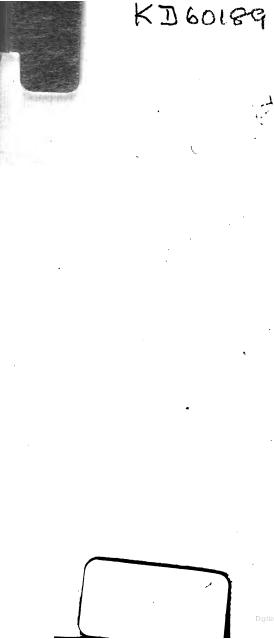

Digitized by Google

# OBRAS POÉTICAS

DE

# DON JOSÉ DE ESPRONCEDA

PARIS - IMPRENTA DE ÉDOUARD BLOT, CALLE BLEUE, 7.



D. JOSÉ DE ESPRONCEDA.

Imp Mangron, Airis

# OBRAS POÉTICAS

DE

# DON JOSÉ DE ESPRONCEDA

PRECEDIDAS

DE LA BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Y ADORNADAS CON SU RETRATO

## **PARIS**

LIBRERÍA DE GARNIER HERMANOS CALLE DES SAINTS-PÈRES, G

1871

# K 1160189

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY APR 7 1959

# **PROLOGO**

Pocos libros se han publicado recientemente en España con ménos necesidad de prólogo, que el de las elegantes poesías del Sr. don josé de espronceda, que ahora sale á luz. Miéntras, ausente el poeta, nos afanamos sus amigos en completar la coleccion, mas por honra de nuestra época y de la musa y del habla castellana, que por obsequio al autor, cuya modestia y abandono generoso, proverbial entre cuantos le conocen, habria hecho su cooperacion dificilísima, animanos en nuestra halagüeña tarea la certidumbre de que es verdaderamente popular este trabajo, v de verdadera importancia para la literatura española reunir en un solo cuerpo esos preciosos fragmentos v composiciones sueltas, perlas de nuestro Parnaso, que va en manuscritos, ya en incorrectas publicaciones, han circulado con aplauso universal, y en nuestros dias inaudito.

No se ofrecen, pues, al público, las poesías de ESPRONCEDA con ánimo de explorar su juicio, ni de merecer una sentencia favorable, que pronunciada

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ya, por unanimidad, hace muchos años, en el entusiasmo que las sublimes composiciones del Pirata, el Mendigo, el Verdugo, el Himno al Sol y otras muchas excitaran en los liceos y academias, en la prensa periódica de la capital y de las provincias, en los salones mas cultos y de mejor tono, así como en las turbas del pueblo, último y supremo juez, por mas que muchos lo ignoren ó lo nieguen, en materias de buen gusto, fuera impertinencia pedirle que ratificase un fallo nunca desmentido ni puesto en duda. Pero la misma benevolencia del juicio exige de los amigos del poeta que presenten al público todo el ramillete, ya que varias de las joyas y de las suavísimas flores que le componen, le han deleitado con su viva luz, con su dulce y delicado aroma, con sus espléndidos matices, ora ilustrando su mente, ora depurando sus afectos, ó reanimando la llama de sus virtudes.

No es de este lugar el exámen crítico de las poesías de ESPRONCEDA, ni convenientes nunca los esfuerzos que se dirigen á prevenir el juicio de los lectores. Y aunque así no opinásemos, todavía nos abstendríamos de entrar en calificaciones acerca de su mérito, pues de seguro no las necesitan. Los libros de los grandes ó de los inspirados escritores pueden presentarse sin explicacion ni apología: cuando estas se intentan, llévan, por lo comun, la mira de demostrar que lo frio, lo vulgar ó insípido es bueno, y que debe leerse; á lo cual suele responder el público, por evitar debates, que bueno será, pero que no lo lee. Imaginamos, empero, que aunque nos cumpla renunciar al análisis de los bellos cantos que á la par del público

admiramos, no nos será ilícito emitir la opinion de que están, mas que ningunos otros que en nuestra lengua conozcamos, exentos de aquella inanicion de que adolecen las producciones de quienes no saben ó no sienten mas que sienten ó mas que saben los que las contemplan. Cada poema de ESPRONCEDA es una revelacion; cada estrofa un cuadro en que se retrata á la naturaleza con tanta verdad, que la vemos alli fecunda, viva y en movimiento, tal cual en el mundo ideal ó el físico la sentimos; descubriendo, ademas, bajo el pincel del artista, nuevas formas, y hermosuras y armonías nuevas, que por nosotros mismos iamas hubiéramos echado de ver. Todos los vivientes somos susceptibles de impresiones, y en nuestro pecho, es cierto, vacen los gérmenes de la inspiracion; pero el libro del poeta es el mágico espejo. adonde se descubren los arcanos y misterios profundos de la beatitud que á veces dulcifica el alma, del dolor que con mayor frecuencia la inunda. Profundo psicólogo nuestro autor, tomó las formas de la mística belleza del orbe; arrancó sus secretos al mas puro y recondito sentir del espíritu humano; y en una lengua castiza, armoniosa, fácil, digna del alto asunto que explicaba, describió los raptos del corazon, el vuelo de la fantasía, arrebatándonos consigo, va hasta el cenit dorado desde donde apostrofa al sol......

> Vivido lanzas de tu frente el dia; Y alma y vida del mundo, Tu disco, en paz, majestuoso envía Placido ardor fecundo;

Y.te elevas triunfante, Corona de los orbes centellante;

ya à las remotas playas desde donde dirige à su patria el melancólico y tierno cantar que comienza así, y cuya inimitable uncion crece en cada estrofa :

> ¡Cuán solitaria la nacion que un dia, Poblara inmensa gente! ¡La nacion cuyo imperio se extendia Del ocaso al oriente!

Permitasenos antes de concluir esta brevisima introduccion, tributar el homenaje de nuestra gratitud al hombre cuyo profundo saber, delicado gusto y complaciente benevolencia han contribuido tanto á cultivar el alto ingenio de nuestro amigo. El Sr. don alberto lista cuenta á espronceda como á uno de sus mas aventajados alumnos; y entre las octavas del Ensayo épico que se publican, hay algunas de aquel eminente profesor, á quien la mano de la política puede separar momentáneamente del trato, pero no del corazon, de los que le debemos atenciones ó enseñanza.

Madrid, junio de 1839.

José García de Villalta.

#### BIOGRAFIA

DE

## DON JOSÉ DE ESPRONCEDA

Triste, mpy triste es ver al cristalino y murmurante arroyo trasformado en impetuoso torrente, que cae y se quebranta de peña en peña hasta arrastrarse en el llano, cuyas arenas lo absorben ántes de convertirse en espaciosa laguna para retratar en su diáfana superficie todas las bellezas que la creacion ha cina en sus margenes privilegiadas. Triste, muy triste es ver cómo desciende al sepulcro en la flor de sus años el hombra que se eleva en alas del genio y de la poesía à excelsas regiones y habita mundos desconocidos, à que da animacion su mente y donde le sustenta su imaginacion de fuego; así cede el robusto roble al soplo de los vendavales y se derrumba con hórrido estruendo; no de otro modo se sumerge deshecho por las tormentas el empavesado buque, gala y orgullo de los mares.

Tal es en bosquejo la vida del cantor del Diablo mundo: pasaremos con la celeridad posible por los sucesos que mas la caracterizan, temerosos de que se apodere de nuestra alma la amarguia, y de que el llanto anubie la luz de nuestros ojos.

A uno de esos acasos de la guerra debe la gloria de contar entre sus ilustres hijos à Don José de Espionceda la pati ia de Francisco Pizarro y de Diego Parédes. Seguia su padre la hourosa profesion de la milicia, se hallaba empeñado en la memorable campaña de la Independencia como coronel de un regimiento de caballería en la provincia de Extremadura; acompañábale su esposa, ya en cinta, y en una de las continuas y penosas marchas de la tropa, hubo de quedarse oprimida por vivísimos dolores en la villa de Almendralcjo, donde dió à luz al que mas tarde habia de ser honra y prez de la puesía castellana: corria à la sazon el año de 1810 y era la estacion de los cóficos y las flores.

Digitized by Google

Acabada la guerra, se establecia en Madrid la familia de Espronceda, y ya tenia este algunos rudimentos de enseñanza al abrirse el colegio de San Mateo. Discípulo de Lista, y tempranamente afecto al cultivo de las musas, su primera oda se dirigia á celebrar la jornada del 7 de Julio: enseñósela á su buen maestro; á cada verso que constaba, á cada imágen medianamente descrita, exclamaba Lista regocijado: — Oyes, ; esto es magnifico! A cada locucion trivial, à cada frase impropia é incoherente, decia sin fruncir el ceño: - Mira, esto es de mal gusto. Ponderaba las bellezas, corregia los defectos y animaba el naciente númen del vate : así para llevar por un sendero á sus alumnos nunca empleaba la rígida autoridad de maestro, pues sabia granjearse su infantil cariño, y las blandas insinuaciones hacian el oficio de expresos mandatos. Espronceda estudiaba privadamente con Lista despues de cerrado el colegio; tambien figuraba entre los que aplicándose poco, lucian mucho; miembro de la academia del Mitto progresaba en la poesía : con vocacion á la política y liberal por el convencimiento de que es capaz un jóven de 14 años, pertenecia á la sociedad de los Numantinos, en clase de tribuno. Preso como Vega y otros compañeros suyos al recaer en aquella causa el fallo de los tribunales de justicia, salia de Madrid con destino á un convento de Guadalajara, ciúdad donde residia á la sazon su padre.

Allí en la soledad del claustro se enaltecia su mente juvenil y lozana por las regiones de la epopeya. Alentado por su inspiracion vigorosa, no se detenia à indagar si los sonidos de la trompa épica hállarian eco en la sociedad de nuestro siglo. Recorriendo la historia de España y fijándose en el adalid de Covadonga, le parecia asunto grande, sublime y capaz de interesar á un pueblo, la restauración de la monarquía de les Godos en pugna con la civilizacion floreciente y el guerrero empuje de los sectarios de Mahoma. Ofrecia este magnifico cuadro el contraste de dos creencias, de dos civilizaciones, de dos enseñas, la cruz y la media luna: cabian excelentes episodios en que alternaran las rudas costumbres de los esforzados montañeses luchando por su independencia, y la muelle vida de los orientales sonando amores en sus gabinetes embalsamados con olorosas esencias y enriquecidos con sedería y oro, ó arrojándose á las lides para propagar la ley de su profeta á sangre y fuego. Acertado anduvo Espronceda en elegir à Pelayo por héroe de su poema, argumento tan diguo y grandioso como la Conquista de Granada y el Descubrimiento del Nuevo Mundo. Si hubiéramos de calificar el mérito de su epopeya por los cantos insertos en la colección de sus poesías, nuestro voto le seria favorable; pues hay allí pasajes que admiran por la verdad y atrevimiento de sus pinturas como el · Cuadro del hambre y el fatidico Sueño del Rey Don Rodrigo. A Don

Alberto Lista le agradó sobremanera el pensamiento, y aun son suyas algunas octavas en los fragmentos contenidos. No habia renunciado Espronceda á terminar El Pelayo, y constantemente poseido de la belleza del asunto, es probable que al darle cima hubiera variado de metros á fin de amenizar mas el conjunto de la obra.

Cumplida su condena vino á la corte : bajo la recelosa mirada de la policía le amagaban persecuciones, y ansioso de sucudir tan cruel desasosiego, no menos que de correr mundo, determinó salir de España, y encaminándose á Gibraltar puso su planta en el primer país extranjeco sin apartarse de nuestro territorio. Cómo se trasladó desde allí á Lisboa, nos lo ha referido con jovial tono y fácil gracejo, distante ya de los peligros y miserias que le acosaran entónces. Por no eclipsar la brillantez de su relato reduciéndolo à mas estrechos límites de los que ocupa en el Pensamiento, nos basta deducir de aquel artículo un dato importante. Despues de echar el ancla en el puerto de Lisboa el desmantelado falucho que conducia al jóven emigrado, lo abordó la falúa de sanidad : exigieron á los pasajeros el pago de una gabela; cuando á Espronceda le llegó su turno, sa o del bolsillo un duro, única moneda que componia todo su crario; le devolvieron dos pesetas y las arrojó desenfadadamente al agua, porque no quiso entrar en tan gran capital con tan poco dinero.

Para el que al anochecer de un dia nebuloso ó sereno vaga por las calles de una ciudad extraña, sin pan que le sustente, ni techo que le abrigue, ni amigo que le tienda una mano, no son todas penas y angustias como acaso imaginan los que en sedentaria vida vegetan ó con la comodidad de la opulencia viajan. Un espíritu henchido de fuego y ávido de aventuras, un corazon resuelto y una voluntad firme triunfan siempre de este trance, congojoso y amargo para los que se anegan en poca agua. No perteneció Espronceda á esta clase: pobre como Homero desembarcaba en el país del cantor de Vasco de Gama: alli entre privaciones y escaseces tuvo origen esa pasion amorosa, violenta, vehemente y profunda, pasion embellecida por su imaginacion ardorosa, y que con sus goces y penalidades, sus dichas y contratiempos absorbe gran parte de su existencia. Propio de una novela seria narrar las diversas alternativas de tan ardientes amores: omitiriamoslas nosotros aun cuando se adaptasen à la indole de esta obra, porque acaecen lances en la vida de los hombres que deben envolverse en el sudario del olvido, y hay secretos de amistad sobre los cuales cae de repente y à perpetuidad la losa del silencio.

Eran por aquella época los emigrados la continua pesadilla de los consejeros del 1ey de España, y no los consentian á la puerta de casa: por eso Espronceda y otros se vieron en la necesidad de trasladarse á Lóndres, cuyo suelo fué para todos mas hospitalario. Dividia el poeta extremeño las horas entre sus desvarios amorosos y sus estudios : leia á Shakspeare, á Milton y á Ryron, y si consultamos sus inclinaciones, sus costumbres, sus poesías, no seria difícil demostrar que Espronceda se propuso por modelo al último de estos tres escritores: entonaha cánticos de apasionada ternura á su dama y dedicaba á su país acentos, no lánguidos y pobres de valentía como los de Martínez de la Rosa en ocasion semejante, sino bien sentidos y expresados a estilo del profeta de las lamentaciones, deplorando el abatimiento de la nacion que habia dictado leyes al mundo, y en cuyas posesiones

nunca descendia el sol á su ocaso.

Tal vez en Londres gozaba Espronceda el período mas feliz de su vida aun cuando no abundase en recursos. Cruzaba despues el Canal de la Mancha fijando en Paris su residencia: entusiasta por la libertad de los pueblos se batia en el puente de las Artes y detras de las barricadas durante los tres dias de Julio. Venia mas tarde entre aquel puñado de españoles que mas aca del Pirineo dieran estériles señales de bizarría, asistiendo á la infeliz jornada en que sucumbiera heróicamente Don Joaquin de Pablo. Vuelto á Paris se inscribia en la gloriosa cruzada que espíritus nobles imaginaron por salvar á la oprimida Polonia, sublime y heroica empresa contrariada por Luis Felipe con la voluntad inflexible de un soberano bien quisto de su pueblo. A la mágica voz de amnistia regresaba Espronceda al suelo patrio, y dirigiendo ya los negocios el ministro Cea, entraba en el cuerpo de Guardias de la real persona. Amado de sus compañeros y querido de sus jefes, sin duda hubiera sido uno de los mas pomposos vástagos de aquel rico plantel de la milicia española, si un imprevisto suceso no viniera á cortar en flor sus esperanzas. Hubo de escribir unos versos alusivos á la política militante, y aplaudidos en un banquete, deslizándose de mano en mano es fama que llegaron à las del primer ministro, quien no se descuidó en mostrárselos al monarca: llamó este al capitan del cuerpo, y aunque al principio abogó con energía por su subordinado, apoyándose en su puntualidad para el servicio y en sus felices disposiciones para la milicia, doblose al fin à las exigencias ministeriales y el poeta dejó de ser guardia. Desterrado á la villa de Cuellar reunió materiales y compuso una coleccion de bellos cuadros, à que dió el nombre de novela : si corresponde al título que tiene, dista mucho de figurar El Sancho de Saldaña en primera linea entre esa clase de producciones.

Apénas apuntó en España la aurora de libertad con la promulgacion del Estatuto, se hizo Espronceda periodista; su altivo pensamiento no podia soportar el yugo de la previa censura. Contábase entre los reductores del Siglo, de que era director Don Bernardino Núnez Arénas, propiedario el señor Faura y censor el señor González Allende. Prohibidos por este los materiales destinados al número 14 del periódico mas caliente de entónces, no sabian los redactores cómo salir de aquel apuro. Espronceda tuvo la oportuna idea de proponer que se publicara El Siglo en blanco: asintieron todos sin dificultad á la propuesta, y al dia siguiente se repartia su diario con los epigrafes de: La Amissica. — Política interior. — Carta de Don Miguel y Don Manuel María Hazaña en defensa de su honor y patriotismo. — Sobre córtes. — Cancion á la muerte de Don Joaquin de Publo (Chapalangarra). De resultas fué vedada la publicación del Siglo, y sus redactores tuvieron que andar á salto de mata para desorientar á los que de

órden del gobernador civil iban en su busca.

Tuvo Espronceda gran parte en los movimientos de los años de 1835 y 1836, haciendo barricadas en la Plaza mayor de esta corte y pronunciando fogosas arengas. Como en ambas ocasiones pudo la autoridad militar contener por pocas horas el fuego que había cundido de provincia en provincia, se vió obligado á esconderse el poeta revolucionario. Halláliase en los baños de Santa Engracia cuando el ayuntamiento de Madrid dió en 1840 el grito de Setiembre, que forzosamente habia de prevalecer secundándolo el caudillo de los ejércitos nacionales à la cabeza de cien mil combatientes. Luego que lo supo tomó la posta y vino à incorporarse à la octava compania de cazadores de que era teniente. Sonaba su voz en el jurado, desendiendo un articulo del Huracan denunciado por aquellos días. Del modo mas explícito hizo alarde de sus opiniones republicanas; temia que del pronunciamiento no se obtaviesen grandes resultados y exclamaba: «Yo bien se que despues de violentas borrascas quedan » insectos sobre la tierra que corrompen la atmósfera con su » fétido aliento. » Justificando aquel trastorno y recalcando la precision que habia de variar de rumbo, decia : « Has:a ahora » ha visto la nacion que sus representantes se han arrojado » sobre ella para devorarla como una horda de cosacos. » Creia que si todos se persuadieran de la excelencia del gobierno repuliticano y se tratara luego de imponer castigos á sus defensores, habria que fusilar á la humanidad entera. Abundaba su discurso en frases de esta especie: obtuvo diversos aplausos y el artículo del Huracan fué absuelto.

Por el mes de diciembre de 1841 se dirigia a El Haya a desempeñar la secretaría de la legacion española: regresaba poco despues a Madrid como representante de Almería en el Congreso. Ya decaida su salud en gran manera por lo azaroso y desordenado de su vida, había sufrido doble quebranto con el viaje hecho a la fria Holanda en lo mas crudo del in-

vierno.

Bien conocian sus admiradores que no cubririan canas aquella crguida frente, y sus temores se realizaron mucho antes de lo que imaginaban. Atacado de una inflamacion en la garganta, espiró á los cuatro dias de enfermedad á las nueve de la mañana del 23 de mayo de 1842, en los brazos de sus predilectos amigos. Profunda sensacion causó tan temprana muerte: numeroso coitejo seguia el ataud del poeta acompañándolo hasta el cementerio de la puerta de Atocha; y nuestro amigo Don Enrique Gil conmovia 4 todos los concurrentes con la lectura de una tierna ele-

gía recitada entre sollozos.

Poeta de esplendorosa fantasía, de númen potente, de entonacion robusta, osado en las formas, elegante en las locuciones, daba lujo, facilidad y elocuencia á su nervioso estilo. Dotado de singular arrojo, capaz del mas férvido entusiasmo amaba los peligros y se esparcia su ánimo imaginando temerarias empresas. En la edad antigua y en la patria de Sócrates hubiera sido rival de Alcibiades ó hubiera muerto en las Termópilas con Leonidas: en la edad media hubiera merecido la inclita gloria de que se leyesen sus hazañas en el poema del Tasso : al principio de la edad moderna le hubiera visto Cristóbal Colou á bordo de su carabela. Mas no simbolizan por cierto la virtud sublime y la fe religiosa el siglo de Espronceda, siglo en que de todo se hace mercancía, en que todo se reduce á guarismos y se pesa y se quilata; sigló en fin de mezquindad y prosa. Impetuoso el cantor de Pelavo y sin cauce natural á su inmenso raudal de vida, se desbordó con furia gastando su ardor bizarro en desenfrenados placeres y crapulosos festines : á haber poseido inmensos caudales fuera el Don Juan Tenorio del siglo diez y nueve.

Una de las canciones mas celebradas de Espronceda es El Pirata, donde pinta admirablemente al hombre que tiene el mar por paíria. Nosotros hemos hecho largas navegaciones : bella es la perspectiva del sol brotando en chispas de oro del seno de las aguas, o escondiéndose al término de su triunfal carrera entre grupos de caprichosas nubes que semejan la mole de almenado castillo ó el contorno de pirámide gigantesca, ó la arcada de macizo puente, ó el muro de ciudad antigua. Magnifica de encantos desciende la noche, ya se ostente tranquila con su fúlgida cohorte de estrellas, ya aparezca entre nubes de negro celaje, que desvanece la primera luz del alba ó rasga á deshora el resplandor de la luna, surgiendo roja de las tinieblas y mostrando su disco como el cráter de un volcan preñado de ardiente lava. Recrean al navegante el fosfórico brillo de las ondas estrellándose en el costado del buque, la luminosa estela que se dilata por la popa, y el ruido de la quilla hendiendo las aguas, semejante al fragor de umbroso bosque agitado por el viento ó al soberbio hervir de majestuosa catarata quebrantándose de roca

en roca. Todos esos goces los habíamos concebido ántes de sur car los mares : nos lo revelaba la canción de Espronceda : muchas veces la hemos repetido sobre cubierta á tiempo de rielar en el Océano la luna y de gemir en la lona fresca brisa alzando olas de plata y azul en blando movimiento: ni nos ha faltado ocasion de recitarla teniendo por música los huracanes y el estrépito y temblor de los cables sacudidos. Espronceda blasona de su amor à los peligros en la cancion del Pirata. Su espíritu belicoso se halla patente en el Canto del Cosaco: lo acrisolado de su patriotismo en la Despedida del joren griego de la hija del apostata : sus delirios de socialista en el Mendigo y en el Verdugo : en el Himno al Sol su elevacion de ideas : cuando canta A un Lucero llora la pérdida de sus ilusiones : cuando en una orgía se dirige à Jarifa el hastio le devora: cuando compone El estudiante de Stiamanca dibuja en Don Félix de Montemar su propio retrato. Con leer ese precioso tomo de poesías publicado en 1840, estudia uno al poeta y se familiariza con el hombre: sus versos vienen à ser un exacto compendio de su historia.

Existen en los periódicos algunas de sus poesías sueltas: en el Español dos fragmentos de una leyenda El Templorio: en el Pensamiento un romance á Laura: en el Iris estrofas de una oda á la Traslacion de las cenizas de Napoleon y un fragmento de El Diabo mundo, titulado El ángel y el poeta: en el Labriego una composicion al Dos de Mayo. De esta parece oportuno indicar alguna

cosa.

Desde que el general en jefe de las tropas de Isabel II escribió su célebre manifiesto sobre la cureña de un cañon en el Mas de las Matas, no se avenian los hombres del progreso á agitarse sin fruto entre el polvo de la derrota, y no desperdiciaban momento de maguinar contra sus triunfantes adversarios. Abiertas las córtes de 1840 eligieron por campo de batalla la discusion de actas electorales impugnándolas una por una con prolijidad enfadosa, y repitiendo hasta la saciedad unos mismos cargos, como para dar tiempo à que madurase algun proyecto de trastorno. Ya muy avanzada la sesion del 23 de febrero hervia la multitud à las puertas del Congreso; descansaba sobre las armas un piquete de infantería en el solar de las monjas de Pinto: pedia la palabra Don Joaquin María López, y al decir en el exordio de su arenga incendiaria, que iba á arrancar muchas máscaras y a llamar las cosas por sus verdaderos nombres, estallaba en las galenías y en las tribunas ruidoso y universal aplauso: percibíase dentro la griteria de las gentes agrupadas en torno de la parte exterior del edificio: se refugiaba el jefe político de Madrid a' salon de columnas. Continuando la sesion aseguraba el gabinete que habia adoptado las medidas convenientes para restablecer el público sosiego; algun diputado replicaba: todavía no oigo el estampido de los cañones: uno de los alcaldes constitucionales se sonreia con calma sin moverse de su escaño, y se hacia de nuevas tal individuo que habia intervenido en los preliminares del alboroto. Miéntras se representaba en el salon de las sesiones tan pobre farsa, ocurrian escenas mas tristes en la calle : en medio de infinitos grupos la segunda autoridad militar de esta corte los invitaba al orden hablandoles afectuosamente y con el sombrero en la mano. — Respetad la ley, hijos. — Vd. es el que ha de respetar al pueblo, — le decia alguno. — Orden, señores, repetia el gobernador de la plaza. — Miren quién proclama el órden! reponia otro, el segundo de Bessieres. — Pálido como la cera y siguiendo sus amonestaciones contestaba el general: — Sí, señores, he sido segundo de Bessieres; pero ahora sirvo la causa de Isabel II y he derramado mi sangre por ella. — Con la misma lealtad servirá Vd. esta causa que la otra. — Tan escandaloso diálogo no se podia prolongar mas tiempo. A la llegada del capitan general empezaban à llover piedras sobre la tropa; aquel jefe declaró à Madrid en estado de sitio al son de trompetas; como el pueblo no despejase la Plazuela de Santa Catalina, mandó cargar á algunos caballos: lo hicieron á media rienda y lanza en ristre; salváronse con la fuga todos, ménos un miliciano, que por lucir su serenidad ó por no haberse metido en nada, quiso aguardar á pie firme y cayó al suelo sin vida. Al dia siguiente fué tambien la sesion horrascosa: hubo otras parecidas antes y despues de constituirse el Congreso con motivo de la discusion de la ley sobre ayuntamientos y especialmente del artículo relativo al nombramiento de alcades. No perdonaba medio la minoría de concitar el descontento de las masas y de provocar disturbios : ofrecióle aquel gobierno poco previsor ó sobradamente temerario una propicia coyuntura al designar para inspector de la milicia ciudadana al capitan general de Castilla la Nueva, y debia presentarse al frente de sus batallones, escuadrones y brigadas et dia dos de mayo. Entónces iba á reventar la mina cargada de combustible hasta la boca, y para que la explosion fuera mas terrible y espantosa, compuso Espronceda la poesía que hemos citado. Allí describia con mágica vehemencia el afrentoso espectáculo de la corte de Cárlos IV vendida á los franceses, como se creia en 1808, y la heroicidad del pueblo madrileño como la reconoce la historia. Para significar el esfuerzo de España en la lucha de la Independencia decia arrebatado por su inspiracion vigorosa:

> Del cetro de sus reyes los pedazos Del suelo ensangrentados recogia, Y un nuevo trono en sus robustos brazos Levantando á su principe ofrecia.

Tronaha despues fieramente indignado, por el triste galardon otorgado á tanto sacrificio y ardimiento, de este modo:

El trono que erigió vuestra bravura Sobre huesos de héroes levantado. Un rey ingrato de memoria impura Con ejerno baldon dejó manchado.

Aludia à la segunda época constitucional, y bramando de ira exclamaba con solemne acento:

Ay! Para hollar la libertad sagrada El principe, borron de nuestra historia, Llamó en su auxilio la francesa espada Que segasc el laurel de vues ra gloria.

Ni perdonaba en sus violentos arranques al rey de los franceses: ni omitia señalar los enemigos á quienes era fuerza comlatir para obtener el triunfo; sus palabras eran estas:

> Hoy esa raza degradada, espuria, Pobre nacion, que esclavizarte anhela, Busca tambien por renovar tu injuria De extranjeros monarcas la tutela.

Tras de la voz enérgicamente dolórosa al recordar las antiguas glorias y la supuesta servidumbre del momento, venia el apóstrofe desdeñoso y el tono de menosprecio para herir el amor propio y azuzar el coraje del pueblo impelièndole al combate; así concluia su inspiracion volcanica y tremebunda:

Verted, juntando las dolientes manos, Lágrimas ; ay! que escalden la mejilla; Mares de eterno llanto. castellanos, No bastan á borrar vuestra mancilla.

Llorad como mujeres, vuestra lengua No osa lanzar el grito de venganza; A páticos vivis en tanta mengua Y os cansa el brazo el peso de la lanza.

¡Oh! en el dolor inmenso que me inspira El pueblo en torno avergonzado calle, Y estallando las cuerdas de mi lira, Roto tambien mi corazon estalle.

Esta composicion, expresamente escrita para producir efecto, no lo alcanzó por la circunstancia de no haberse presentado en la formacion el capitan general de Castilla la Nueva como in-

spector de la milicia, y aun es fama que semejante conducta le costó su empleo. De estos incidentes hemos habiado no de oidas,

sino como testigos presenciales.

A la muerte de Espronceda nos quedaron siete cantos del Diablo mundo: segun el plan de este poema, elástico sin medida, ann cuando el cielo hubiera concedido largos años de vida al bizarro vate, nunca el fin coronara su obra, grandioso engendro de una imaginacion fecunda y de un desgarrador escepticismo. De esta suerte exponia su pensamiento en el primer canto:

> Nada ménos te ofrezco que un poema Con lances raros y revuelto asunto, De nuestro mundo y sociedad emblema, Que hemos de recorrer punto por punto. Si logro yo desenvolver mi tema, Fiel traslado ha de ser, cierto trasunto De la vida del hombre, y la quimera Tras de que va la humanidad entera.

Conociendo lo escabroso de tan triste senda queria alfombrarla de flores, por eso prometia desenvolver su asunto.

> En varias formas, con diverso estilo, En diferentes géneros, calzando Ora el coturno trágico de Esquilo, Ora la trompa épica sonando, Ora cantando plácido y tranquilo; Ora en trivial lenguaje, ora burlaudo, Conferme esté mi humor, porque a él me ajusto, Y allá van versos donde va mi gusto.

Su héroe con cuerpo de hombre y alma de niño debia pasar por situaciones altamente originales entre las diversas jerarquias de vivientes. Preso al amanecer rejuvenecido, cuidado con esmero en la cárcel por una mujer del pueblo bajo, instruido por su padre con máximas propias de un presidio, arrastrado sin saberlo á un robo y embelesado en contemplar la hermosura de una dama reclinada en su lecho, miéntras sus camaradas saquean joyas en aquel palacio; fugitivo y oculto en una morada donde se compran placeres, y cuya duena llora la muerte de una hija : ansioso por restituirla á la existencia, Adan es un personaje de interes sumo. Exactitud y tono conveniente resaltan en los diferentes cuadros de este poema, que por su índole no hubiera alcanzado popularidad sino en un país de filósofos y pensadores. Espronceda habia intercalado un canto A Teresa; segun su expresion propia puede saltarlo el que guste, pues es un desahogo de su corazon y nada tiene que ver con el poema; pero tiene que ver mucho con sus

amarguras y con el desgarramiento de sus entrañas y con su desencanto y su hastío. Obra maestra es en el género fantástico el prólogo del Diablo mundo. Espronceda lo leia de una manera admirable y en tono de grata y solemne canturia.

Atribuyeron algunos à falta de costumbre su escasa brillantez oratoria en la tribuna del parlamento. Verdad es que ya no tenia fuerzas físicas y solo su portentoso espíritu le alentaba; sin embargo, Espronceda no hubiera sobresalido en el curso de las discusiones; tal vez en momentos dados fascinara à sus oyentes mezclando agudezas y sarcasmos en su decir, de ordinario balbuciente y mal seguro, y solo por intervalos nervieso y prepotente: nunca hubiera sido paladin muy temible en la liza parlamentaria.

Gallardo de apostura, airoso de porte y dotado de varonil belleza, le hacia aun mas interesante la tinta melancólica que empañaba su rostro: cediendo á los impulsos de su corazon, centro de generosidad y nobleza, pudiera haber figurado como rey de la moda entre la juventud de toda ciudad donde fijara su residencia; mas abrumado por sus ideas de hastio y desengaño pervertia á los que se doblaban á su vasallaje. Hacia gala de mofarse insolente de la sociedad en públicas reuniones, y á escondidas gozaba en aliviar los padecimientos de sus semejantes : renegaba en la mesa de un café de todo sentimiento caritativo, y al retirarse solo se quedaria sin un real por socorrer la miseria de un pobre. Cuando Madrid gemia desolado y afligido por el cóleramorbo, se metia en casas ajenas á cuidar los enfermos y consolar los moribundos. Espronceda en su tiempo venia á ser una joya caida en un lodazal, donde habia perdido todo su esmalte y trocádose en escoria. Se hacia querer de cuantos le trataban, y á todos sus vicios sabia poner cierto sello de grandeza: hace tres años y medio que le lloramos sus amigos, desde entónces luce de continuo sobre su sepulcro una guirnalda de siemprevivas.

Antonio Ferrer del Rio.

# ENSAYO ÉPICO

## FRAGMENTOS DE UN POEMA

TITULADO

## EL PELAYO (1)

#### PRIMERO

1

De los pasados siglos la memoria Trae á mi alma inspiracion divina, Que las tinieblas de la antigua historia Con sus fulgentes rayos ilumina: Virtud contemplo, libertad y gloria, Crímenes, sangre, asolacion, rüina, Rasgando el velo de la edad mi mente, Que osada vuela á la remota gente.

<sup>(</sup>i) Este poema, comenzado muchos años há, estaba ya muy cerca de su término; pero los trastornos y vicisitudes que el autor ha sufrido hau estraviado la mayor parte de los manuscritos, y solo le es dado ofrecer al público, como muestra, estos fragmentos. Sin embargo, prendado de la belleza del asunto, no descoufía de dar cumplido remate á una obra que ha ocupado los primeros años de su vida.

11

Tornan los siglos à emprender su giro De la sublime eternidad saliendo, Y antiguas gentes y ciudades miro Súbito ante mi vista apareciendo: De ellos à par en mi ilusion respiro, Oigo del pueblo el bulliciosó estruendo, Y lleno el pecho de agradable susto, Contemplo el brillo del palacio augusto.

ш

Al blando son de la armoniosa lira
Oigo la voz de alegres trovadores,
El aura siento que fragancia respira,
Y al eco escucho murmurando amores;
Al sol contemplo que á occidente gira
Reverberando fúlgidos colores,
Do la corte del godo poderío
Se alza orgullosa sobre el áureo rio.

iv

Toledo, que de mágicos jardines Cercada, eleva su muralla altiva No guardada de fuertes paladines, Ornada sí de juventud festiva: Allí entregado á espléndidos festines, Rodrigo alegre y descuidado liba Copas de néctar de fragancia pura, Al deleite brindando y la hermosura. v

Allí con ojos lánguidos respira
Dulce placer beldad voluptuosa,
Y aroma exhala, si feliz suspira,
Del puro labio de encarnada rosa:
Rodrigo en ella codicioso mira
La que á su amor se muestra desdeñosa,
Que mas que todas es cándida y linda,
La dulce, bella, celestial Florinda.

vi

El ruido crece del festin en tanto, Y el grato néctar al deleite llama; Su pecho inunda deleitoso encanto, Y el fuego impuro del amor le inflama: Ebrio Rodrigo, desceñido el manto Alza la mano trémula, derrama El áureo vaso, y atrevido sella Dulce beso en el rostro á la doncella.

۷II

Todo es placer: de su mansion de rosa La primavera cándida desciende,
Y en el regazo de la tierra ansiosa
El fuego animador de vida enciende:
Templa del mar la furia procelosa,
El viento en calma plácido suspende,
Y derrama la aurora en sus albores
Luz regalada y regaladas flores:

#### ENSAYO ÉPICO.

VIII

Abre la flor naciente el lindo seno,
Y recibiendo el encendido rayo,
En la esmeralda del otero ameno
Vierte su dulce olor, gloria del mayo:
Pasa el arroyo plácido y sereno,
Solicito besándola al soslayo;
Ella en vivos colores se ilumina
Y al dulce beso la cabeza inclina.

1X

Y en el pensil do con rosada frente El halagüeño abril pasa riendo, ~ A la sombra de un árbol eminente Está la juventud danzas tejiendo; Cual á la márgen de la herbosa fuente Canta, blando laud diestro tañendo, Y cual del baile y del cantor se aleja, Y á su dulce beldad tierno se queja.

x

Allí Rodrigo con incierta huella
Lascivo sigue à la fatal Florinda;
Ciego, arrastrado de ominosa estrella,
Intenta audaz que à su furor se rinda.
No oye; infeliz! su mísera querella;
La ve humilde à sus piés, la ve mas linda,
Y con lascivos ojos, con desdoro
Mancha la hermosa flor de su decoro.

ΧI

En tanto encubre pavorosa nube
El cielo en ántes trasparente y terso,
Y relumbra la espada del querube,
Ministro del Señor del universo;
Que ya la voz de la inocencia sube
Que en llanto el gozo trocará al perverso,
Y á la luz del relámpago se muestra
Del rayo armada la divina diestra.

#### XII

Súbito un trueno retumbar se siente:

« ¡ Himnos, vivas al rey! la danza siga,
Y nuestra dicha y júbilo acreciente
El mutuo amor que nuestras almas liga. »
Tal grita aquella juventud demente,
Y al rey ensalza que Jehová castiga.

« ¡ Himnos, vivas al rey! » Súbito un rayo
Heló sus pechos con mortal desmayo.

#### XIII

Envuelto en noche tenebrosa el mundo, Las densas nubes agitando, ondean Con sus olas los genios del profundo, Que con cárdeno surco centellean; Y al ronco trueno, al eco tremebundo De los opuestos vientos que pelean, Se oye la voz de la celeste saña: «¡Ay Rodrigo infeliz!¡Ay triste España!»

#### 6

#### XIV

Todo despareció: lóbrego luto
Reina y silencio do el placer ardia,
Do el mísero monarca disoluto
En vil torpeza y embriaguez yacia.
Guerra y desolacion el triste fruto
Al fin será de su lascivia impía,
Y horrenda esclavitud: Rodrigo en tanto
Verterá entre sus hembras débil llanto.

#### XV

¡ Maldicion, maldicion! Yertas las flores, Del huracan violento arrebatadas, El alegre pensil de los amores Verá sus hojas por do quier sembradas; La música, el banquete, los favores Dulces de amor, las danzas animadas, El canto de las damas y galanes Trocados miro en lágrimas y afanes.

#### XVI

Tal otro tiempo en la soberbia cena Donde mofaba de Jehová el impío, Ya la medida al sufrimiento llena, Rebosó de ira caudaloso rio; Y el rey asirio con amarga pena Vió en el muro de mármol con sombrío Fuego animarse escrito sobrehumano, Trazado allí por invisible mano.

#### FRAGMENTO SEGUNDO

I

Era la hora en que el mundano ruido Calma, en silencio el orbe sepultado; Yacia el rey, apena interrumpido Del dulce sueño su mortal cuidado, Cuando un fúnebre oyó largo alarido Entre angustiosos sueños congojado, Triste presagio de su infausta suerte, Y luego ante sus ojos vió la Muerte.

H

La amarillenta mano descarnada,
Blandiendo al aire la guadaña impía,
La aterradora vista al rey clavada,
Su cetro y su corona recogia,
Miéntras en torno extraña gente armada
Sus despojos alegre dividia:
Y oyó sus quejas y escuchó sus voces
Y sus semblantes contempló feroces.

ш

Y al ángel de tinieblas levantarse Súbito vió, como la inmensa cumbre Del alto Chimborazo, y al llegarse Lanzando rayos de ominosa lumbre; Y su mano sintió, que al acercarse En su frente cargó su pesadumbre, Grabando allí tremendo sobrescrito Que le marcara por de Dios maldito.

īν

Y luego oyó rumor de cien cadenas, Crujir los huesos, rechinar los dientes, Y abismos contempló de eternas penas Inmensurables, lóbregos y ardientes: Oyó voces de horror y espanto llenas, Batieron palmas las precitas gentes, Y oyó tambien por mofa en su agonía Bárbaras carcajadas de alegría.

1

Mas luego el sueño se trocó en su mente, Y amantes dichas disfrutar figura En brazos de Florinda dulcemente Entre flores, aromas y frescura; Y cuando mas su corazon consiente Que estrecha la deidad de la hermosura, Se halla en los brazos de Julian fornidos Ahogándole á su cuello retorcidos.

VI

Sobre él enhicsto á su garganta apunta , Fiero puñal que el corazon le hicla :

#### ENSAYO EPICO.

Procura desasirse y mas le junta Pecho à pecho Julian, que ahogarle anhela. Así fiero dragon trilingüe punta Vibra y se enlaza al animal que cela, É hincando en él la ponzoñosa boca, Le enrolla, anuda, oprime y le sufoca.

#### VII

Los brazos alza y lleva á su garganta, Del bárbaro enemigo á desprenderse: Cuanto con mas ahinco los levanta, Los ve volver sin ánimo á caerse: Crecen sus bascas, y en angustia tanta Falto de aliento, sin poder valerse, Yerto, rendido y con mortal congoja, Ya con hvida faz espuma arroja.

#### VIII

En medio à su delirio y agonía
Trémulo y fatigoso se despierta;
Un helado sudor su cuerpo enfría,
Su carne toda horripilada y yerta:
Siente el robusto brazo que porfía
Aun por ahogarle; à desprender no acierta
El lienzo que à su cuello él mismo liga,
Y él cree el brazo tenaz que le fatiga.

## FRAGMENTO TERCERO

# BATALLA DEL GUADALETE

1

En vano con prodigios espantosos El justo cielo le anunció su ruina, Y fúnebres ensueños milagrosos Le intimaron la cólera divina: Ronco trueno á los pueblos temerosos, A deshora estallando, vaticina Desventuras sin fin; y el rey en tanto Derrama entre sus hembras débil llanto.

II

Orgulloso torrente de guerreros
Pueblos, montañas y ciudades hunde;
Tintos en sangre brillan sus acercs,
Y el estrago y terror do quiera cunde:
Así al impulso de aquilones fieros
Llama voraz por selvas se difunde,
Consume antiguos troncos, arde el suelo
Y amenaza abrasar al mismo cielo.

úi

Rompe el alarbe y fiero desbarata
Cuanto encuentra, y los campos raudo asuela;
Al labrador sus mieses arrebata;
Pavoroso terror las gentes hiela;
La vírgen triste al vencedor acata,
Y hondo suspiro de su pecho vuela
Al trono de Rodrigo descuidado,
Que en infame placer yace embriagado.

īν

Mas al fin despertó: lució ya el dia En que á tan grandes crímenes el ciclo El merecido premio disponia: Nublóse el sol, encapotóse el velo Del ancha esfera: el trueno estremecia La amedrentada tierra, y con anhelo Rodrigo entónces, respirando apénas, Quiere romper las bárbaras cadenas.

.

Al deleite se arranca, el hierro viste, Cálase el yelmo, el tresdoblado escudo Con fatiga tal vez débil resiste, De esfuerzo el corazon y ardor desnudo; Pálido el rostro, acongojado y triste, Parte á lidiar contra el alarbe rudo; Vierten sus ojos lágrimas, suspira, Y por última vez su alcázar mira. V

El grito escucha de venganza y guerra Gozoso de su estruendo el mahometano, Y ansioso aguarda en la vandalia tierra Do baña el Lete el muro jerezano.
¡ Ay! á la lid del ocio se destierra,
¡ Oh cara patria! y se prepara en vano Rodrigo de su ejército á la frente,
Que los vicios de un rey vician su gente.

## VII

Despareció del godo la osadía
Y el antiguo valor: las armas ora,
Noble ejercicio de su esfuerzo un dia,
Cansado blande y los deleites llora,
Miéntras la enseña de la luna impía
Tremolan á los aires vencedora
Los que el mundo, belígeros varones,
Turbaron con sus bárbaras legiones.

## VIII

Rodrigo en carro de maríil ostenta Corona de oro y perlas en su frente: La regia pompa y galas aparenta Que en los banquetes le adornó luciente. ¡ Mísero! en vano el corazon alienta; No ve sobre él, ¡ oh Dios omnipotente! Tu diestra levantada; arder no mira Tu rayo á 'a palabra de tu ira.

IX ·

Llegamos ya del Lete á la ribera, Y en su fértil llanura el campamento Fijamos frente á la morisma fiera: Resuena el campo en pavoroso acento, Al aire va tendida la bandera, La trompa agita el sonoroso viento, Armas y carros resonantes giran, Y ambas huestes atónitas se miran.

X

La noche el cielo en su sombroso manto Lóbrega encapotó: tal vez brillaba Relámpago sombrío, que el espanto Y el horror de la noche acrecentaba: Lúgubre, sola y temerosa en tanto La voz de las vigías se escuchaba, Y en torno de los campos tenebrosos Volaban mil espectros espantosos.

ΧI

El sol temprano cual rubí encendido Dejaba el golfo del rosado oriente, Y el rayo, de su disco despedido, Doraba de Jerez la alzada frente: Quiebra entre tanto morrion bruñido, Dardo mortal y arnes resplandeciente Su luz, y cada raudo movimiento De ominoso esplendor inunda el viento.

#### XII

La extensa vega de Jerez coronan
El uno y otro ejército fronteros:
Guerra las trompas hórridas pregonan,
Y al ruido late el pecho á los guerreros.
Armas, carros, caballos se amontonan,
Zumba el viento al rumor y estruendo fieros:
Los rios su curso con pavor reprimen
Y los montes al son medrosos gimen.

#### XIII

Triste Rodrigo su carroza guia
Ligera entre sus fuertes escuadrones:
Radiante en vano su corona envía
El antiguo esplendor. ¡ Ah! sus bridones
¡ Cuán otro rige ya de aquel que un dia
Toledo vió entre nobles campeones,
Augusto vencedor en los torneos,
Coronada su frente de trofeos!

#### XIV

Hoy al peligro puesto el pecho esquivo, El corazon anima, y su flaqueza Esconde ante su ejército, y altivo Muestra en su acento bélica fiereza. Sancho, su hijo, el hierro vengativo Blande á su lado y rige la aspereza De un gallardo troton con diestra mano, Mancebo hermoso, intrépido y lozano. χv

Por vez primera la robusta lanza Blande su brazo juvenil, y ansioso Hiérvele el pecho en bélica esperanza, Ceñir pensando el lauro victorioso: Probar de solo á solo su pujanza Con el mismo Tarif ansia animoso: Párase en tanto el rey, alza la frente, Y así en guerrera voz grita á su gente.

XVI

Entre tanto el clarin súbito sucna
En nuestro campo, y fiera corresponde
Con trompas y atabales la agarena
Hueste que al ruido en renco son responde.
Tarif su gente á arremeter ordena;
La nuestra se adelanta; el cielo esconde
Densa nube de polvo, el viento inflama,
Y el suelo á nuestros piés retiembla y brama.

XVII

Sus caballos los moros recogiendo,
Rápidos se aperciben á lanzarse;
Súbito á un tiempo en alarido horrendo
Arrancan con nosotros á encontrarse;
El ímpetu, las voces, el estruendo
Tornan en son confuso á redoblarse;
El acero saltando centellea,
La sangre hirviendo en derredor humea.

#### XVIII

Retumba el valle: al golpe repetido
Sobre las armas de la hendiente espada,
Salta el arnes al suelo sacudido,
La cimera gentil gime abollada:
No mas veloz, cuando el metal ardido
Labra el martillo en la caverna ahumada,
Sobre el fornido yunque horrendo bate,
Y forja el fiero rayo del combate.

#### XIX

Hombres con hombres con furor se estrellan Con golpes reciamente redoblados,
Lo arrasan todo y todo lo atropellan,
Hienden, rajan, destrozan irritados;
Armas, muertos, caballos, carros huellan
Con espantoso estruendo derribados:
Yelmos, picas, turbantes, sangre ardiente
Envuelve el Guadalete juntamente.

## XX

Así en recio rumor bramando el viento En las hondas cavernas de la tierra, A deshora con impetu violento Rompe la carcel que su furia encierra; Retiembla al choque el duradero asiento En que el orbe firmísimo se aferra, Abre su abismo el mar, su estrago cunde, É imperios al no sér subito hunde.

## XXI

En confusa revuelta la batalla,
Todos ardiendo en ira se encarnizan,
Vuela en pedazos la rompida malla,
Crudos golpes los cuerpos martirizan;
No hay ceder, no hay calmar; inmoble valla
Cruzados hierros mil contino erizan:
Hiérense, à herirse tornan y desprecian
La muerte, hirviendo en colera, y arrecian.

#### XXII

En tanto el sol en su carroza de oro
Vibrando del cenit vívida lumbre,
Padre y monarca del luciente coro,
Mediaba el dia en la celeste cumbre.
Dura incierto el combate : altivo un moro
De entre la espesa, envuelta muchedumbre
Aguija su bridon, la lanza agita,
Y en nosotros audaz se precipita.

#### XXIII

Arrolla á Atanagildo; la pujanza Del fiero Teudis á sus plantas yace, Rinde de Ervigio la terrible lanza, Y su cólera en sangre satisface; Sobre vencidos muertos se abalanza, Opuestos hierros su furor deshace; Pavor, desolacion, muerte, rūina Su alfanje en alto aterrador fulmina.

## XXIV

Sancho, Sancho le ve: su pecho late Venturoso en hallar digna contienda; Tercia su lanza, las ijadas bate, Y al fogoso bridon suelta la rienda; Parte á do el moro intrépido combate; Llámale en alta voz á lid tremenda: Vuelve el árabe á Sancho, el troton pára, Responde al grito y su furor prepara.

## XXV

La lanza en ristre, al pecho el fuerte escudo, Sobre el arzon el cuerpo amenazante, Al héroe amaga el bárbaro sañudo, Fijos los ojos, lívido el semblante; Sereno el rostro, en ademan forzudo Blande el mancebo el hierro centellante, Y envueltos entre el polvo que levantan, La tierra en torno al embestirse espantan.

#### XXVI

No mas pronto entre humo y fuego y trueno Rayo veloz del cielo se desata; Ni así fiero en la mar de su hondo seno Las turbias olas Bóreas arrebata; Ni montaraz torrente al valle ameno, Ni súbito huracan, ni catarata De ondisonante rio, ni lava ardiente Su arranque asemejaran impaciente.

## XXVII

Al encuentro fatal con ruido infando Las lanzas saltan; la áspera coraza El rechinante hierro penetrando, La robusta armadura despedaza; La mitad de la lanza retemblando El pecho al musulman fiero ataraza; A torrentes la sangre humeante brota Por la abertura de la hirviente cota.

#### XXVIII

« ¡ Maldicion sobre ti! » gritale el moro, Y ya su alfanje en alto resplandece; Desploma el golpe en el metal sonoro, Parte á Sancho el arnes y en furia crece. No así mugiendo fiero andaluz toro El circo en torno horrísono estremece; Ni iracundo leon, ni tigre hircano Iguala en ira al bárbaro africano.

#### XXIX

Presto otra vez al héroe se adelanta, Suelto el veloz caballo en la carrera, El roto escudo impávido levanta Sancho, y el golpe poderoso espera; Descarga el musulman, rompe y quebranta Adarga y yelmo y barras y cimera; Sancho vacila, y de la herida frente La sangre mana en hervorosa fuente.

#### XXX

Y audaz tirando de la cruda espada, Que cual cometa cuando deja el lecho Del mar, resplandeció desenvainada, La esconde toda en el alarbe pecho. De los disueltos miembros huye airada, Dando un gemido de mortal despecho, Aquel alma feroz, y vuela impía Del negro averno á la region sombría.

#### XXXI

Crece entónces el ímpetu; el rüido
Dóblase en ambas huestes: Sancho grita;
Su acento deja al mero estremecido,
Y ansia de gloria en el hispano excita.
¿ Quién dirá tu valor, ni el encendido
Ardor dirá que el corazon te agita?
¡ Oh Sancho! yo si dividí tu gloria,
Tuyo fué el lauro y tuya la victoria.

## HXXX

En medio la morisma enfiorecida Revuelve el héroe su tajante acero: Cada golpe una herida, cada herida Una muerte: y brioso, audaz, ligero, Mil muertes lanza en cada arremetida; Cede á su esfuerzo el árabe altanero, Redobla el choque el animoso hispano, Y gime el moro y lidia y lucha en vano.

#### XXXIII

Apénas con fatiga ronca alientan,
Yertos los fuertes brazos, los guerreros,
Y en vano el bruto que animar intentan
Siéntese hincar los acicates fieros;
Ora si aún con altivez sustentan
En las cansadas manos los aceros,
No es ya valor ni esfuerzo ni osadía,
Mas requemada furia y rabia impía,

XXXIV

Héroe del español, alta memoria Allí alcanzaste, ; oh hijo de Rodrigo! Y altivo yo las palmas de victoria Me esforcé en vano à dividir contigo; Astro menor, siguiéndole en su gloria Fui de su esfuerzo y su valor testigo. Al eco torna del clarin que siente, Y tardo sigue el último à su gente.

#### XXXV

Cual rojo alano á las batallas hecho, Si hubo el toro sujeto entre sus dientes, De la fiera arrancado, su despecho Muestra con ademanes impacientes; Y ora pára tal vez de trecho en trecho, Ora en torno los ojos vuelve ardientes, O lento sigue al conocido dueño Con oscuro murmullo y torvo ceño.

#### XXXVI

Así el héroe se aparta desdeñoso, Rotas las armas y el almete hundido, Y descubre, marchando perezoso, Con palabras su ardor mal reprimido. No es ya el diestro y galan jóven hermoso, De plumas, oro y perlas revestido; Ora guerrero intrépido le muestra La ajena y propia sangre y faz siniestra.

#### XXXVII

De monte en monte retumbando atruena
El fragor léjos del pasado estruendo:
El campo en son confuso en torno suena,
Lamentos moribundos repitiendo;
El Guadalete férvido resuena,
Su curso entre cadáveres rompiendo,
Y entrambas huestes á la lid preparan
Las rotas armas, y el vigor reparan.

# EL CONSEJO

## XXXVIII

Habló apénas y presto del asiento
Cercano á la del rey la augusta silla
Sancho, su hijo, con brioso aliento
En pié y armado reluciente brilla.

« Con esta, dijo en varonil acento,
Y de la vaina alzó media cuchilla,
Al punto aquí castigaré al medroso
Que vil demande hasta triunfar reposo.

#### XXXIX

» ¿ Tregua? ¡ Jamas! ó vencimiento ó muerte; Que nunca fatigó, ni impuso miedo Continua guerra al corazon del fuerte; Ni abatió de su espíritu el denuedo. Quien ora intente abandonar la suerte; Que ofrece á nuestras armas rostro ledo, Es un cobarde y vil, y de ahora digo Que ya me cuente á mí por su enemigo. »

ХL

Dijo, y fuego su vista derramada En torno de nosotros despedia: La mano en el recazo de su espada, Ministra de la muerte, sostenia; Y en su ademan y vívida mirada Al genio de la noche parecia Sobre la tempestad, cuando destina El mundo todo á funeral rüina.

## XLI

« 10 triunfo ó muerte! » en grito altisonante Clamé en pos de él, y á un tiempo resonaron Los jóvenes mi voz, y en arrogante Aspecto las espadas empuñaron : Con muestra humilde y plácido semblante, Cuando á la voz del rey todos callaron, Opas el labio de dulzura lleno Abrió, exhalando su infernal veneno.

## XLII

«¡Con cuánto gozo, dijo, oh capitanes, Miro en vosotros, de la patria escudo, El noble ardor que vence los afanes Y el pecho incita à combatir sañudo! Tímidas ven las huestes musulmanes Vuestro hierro fatal brillar desnudo, Y oyendo vuestra voz que rauda vuela, Mortal temor sus corazones hiela.

## XLIII

Y tú, augusto monarca, el pecho inflama
 Y el lauro ciñe de inmortal victoria;

Goza, heredada al contemplar la llama Que hará á tu hijo fatigar la historia; Por cuanto ardiente el sol su luz derrama Himnos alzando en tu alabanza y gloria, De siglo en siglo esparcirá tu nombre La fama en voz que al universo asombre.

## XLIV

» Mas si alcanzaste nombre de esfarzado,
 No marchite tu honor puro y radiante
 Volver acaso al riesgo aventurado
 Cual bisoño adalid, si fué triunfante.
 Muéstrate á par de intrépido soldado
 Jefe sagaz, y el ánimo arrogante
 De tus inclitos jóvenes serena,
 Y su ardimientó generoso enfrena. »

## XLV

Llegaba aquí cuando en redor se extiende Sordo murmullo que al malvado espanta É interrumpe su voz; que el pecho enciende En fiera indignacion audacia tanta:

El rey, que el ruido amenazante entiende, En la alta silla adusto se levanta,

Y acallado el tumulto y todo atento
Opas siguió con simulado aliento.

#### XLVI

« No, guerreros ilustres, ora pido Largo reposo, ni penseis siquiera Que, ménos que vosotros encendido, Al viento dé mi espada la postrera; Que aun no mi corazon gime abatido, Ni tanto helado de los años fuera, Que el alta llama que en vosotros arde Yo desconozca mísero y cobarde.

#### XLVII

» Mas ¿qué vale triunfar, qué el ardimiento,
Ni qué vale el esfuerzo y la osadía,
Si ciegos y con loco pensamiento
A cierto daño su imprudencia guia?
Cansado el brazo, el pecho sin aliento,
¿Qué al español valdrá su valentía,
Si ni el hierro mellar podrá su espada
De tan continuos golpes fatigada?

#### XLVIII

Nolved la vista ¡oh nobles campeones!

A ese campo de gloria, y ved tendidos

Tintos en sangre intrépidos varones

En medio de los árabes caidos;

Hollados ved del moro los pendones,

Los pendones jamas ántes vencidos;

Luego decid si galardon merecen

Pechos que tanta hazaña al mundo ofrecen.

#### XLIX

» Descanso os pide el esforzado Ibero, Si á moveros mi voz sola no alcanza; Descanso, si, para despues mas fiero Blandir su brazo la robusta lanza:
Sus acentos oid, ved al guerrero
Cansado ya de sangre y de matanza;
Os pide solo de reposo un dia,
Y os promete despues nueva osadía.

L

» Un dia solo, y cuando ya mañana El orbe el sol con su esplendor encienda, La voz de guerra elévese inhumana Y el sonoro clarin los aires hienda: Gózate en tanto, ¡oh rey! gócese ufana Tu heróica hueste y su furor suspenda, Y vosotros ¡oh nobles compañeros! Dad á la vaina un punto los aceros. »

LI

Así robando á la virtud su acento,
Dijo el inicuo, y de su labio impuro
Encubierto espiró letal aliento,
De infausta muerte precursor seguro,
Llamas, guerras, horror, males sin cuento.
Cesó de hablar, y de su centro oscuro
Lanzó tronido horrísono el averno,
Y el rayo asolador vibró el Eterno.

LII

Mostró Rodrigo á su lisonja agrado Y en daño suyo consintió gozoso: Tembló al traidor el corazon malvado, Cumplido al ver su intento criminoso. Todos tambien con pecho confiado, (Que nunca recelara el generoso) Crédito noble á sus razones dimos, Y el hierro en nuestra contra convertimos.

# LA PROCESION

## LIII

Abierta entónces de Jerez ofrece
La altiva puerta el pueblo en su contento,
Y marchando magnífico aparece
Sacro concurso en tardo movimiento.
El aura en ondas el incienso mece,
Y humildes gracias al empíreo asiento
Un vírgen coro armónico levanta,
Y « hosana, hosana, » sonoroso canta.

#### LIV

Inmenso pueblo el simulacro santo Atiende en pos del Salvador del mundo, Resuena solo reverente el canto, Reina silencio en derredor profundo. Sublima el pecho religioso encanto, Y en paz trocado el ánimo iracundo, La hueste sigue en muestra respetosa, Y desnuda la frente y humildosa.

LV

Preceden la alta pompa los pastores Sacros ministros de Jesus divino, Parte su estola auríferos colores Sobre la veste cándida de lino: Orlas de lauro y de vistosas flores Penden al asta del cruzado sino, Y allí Rodrigo respetuoso guia En pos la augusta ceremonia pia.

LVI

Las tiendas cercan y el glorioso acento Se siente al eco resonar süave, Calma su ruido misterioso el viento, Suspende el canto embebecida el ave, Bendice el campo de la lid sangriento El sacerdote en aparato grave, Tornan y al muro majestuosos giran ¡Míseros! ¡ay! y júbilo respiran.

LVII

El campo todo venturoso rie: Allí la vírgen tímida y atenta La vista esparce, y el mancebo engríc Su noble pecho y animarla intenta. El padre anciano con placer sonríe Si el ternezuelo infante, cuando ostenta A sus ojos las armas, temeroso Se abriga al seno de su madre ansioso.

## LVIII

Tremolan desplegadas las banderas Guerreros nuestros en el campo moro, Y relumbran gallardas las cimeras Y armas y petos enmoldados de oro; Suenan confusas voces placenteras, Himnos alza tal vez juvenil coro, Y fiesta y triunfo y algazara y canto Presagios son de esclavitud y llanto.

## FRAGMENTO CUARTO

T

Un alcazar de pórtido luciente Junto al famoso Bétis se levanta, Do la riqueza y esplendor de oriente Los muros y artesones abrillanta; Las puertas son de bronce refulgente, Y con soberbia y aparato espanta Fuerte escuadron en torno de guerreros Con sendas lanzas y semblantes fieros.

11

Allí entre el oro y seda que atavía Aromática estancia y opulenta, Trono de bullidora pedrería Al moro rey con majestad sustenta : Torvos los ojos y la faz sombría Ora el monarca pensativo ostenta ; Que arde su pecho en bárbaro coraje Del rey de Murcia al temerario ultraje.

11

En torno de él respetuosa imita
La corte toda su silencio triste,
Y de la sombra que su faz marchita
Su rostro cada cual cubre y reviste;
La saña misma que al monarca irrita,
En muchos nobles con furor asiste,
Y oculta á otros la cristiana injuria,
Del airado Aldaimon tiemblan la furia,

IV

Con ceño adusto un árabe altanero Y de estatura y miembros de gigante, Junto á la silla del monarca fiero Fija en él su mirada centellante; El silencio fatal rompe el primero Con formidable muestra y arrogante, Y sin respeto y con acento airado Al fin prorumpe, de callar cansado.

٧

« Aldaimon, Aldaimon, ¿adónde el brio Del musulman está? ¿ dónde la guerra Y del profeta santo el poderío Que á las naciones míseras aterra? ¡ Maldiga Alá la paz que da al impío Segura vida y júbilo en la tierra! Hunda su reino el Dios de las venganzas, Y adornen sus cabezas nuestras lanzas.

VΙ

» Arma tus fuertes, junta tus varones, Que yo à su frente por Alà te juro En un lago de sangre las legiones Y el odio ahogar del nazareno impuro; Del profeta los cándidos pendones Brillen de Murcia en el vencido muro, Y en aquel de su Dios altar maldito La espada eleve nuestro santo rito.»

VII

Dijo, y rugando la ceñuda frente

### VIII

« Mas no tú solo, intrépido mancelo, Irás á dar á mi furor templanza, Que yo cual tú tambien el ansia apruebo De gloria y de combate y de matanza; Sienta ese rey, que con insulto nuevo Mi corazon excita á la venganza, Que si perdono al mísero enemigo, Del rebelde tambien doblo el castigo.

#### ΙX

» Vé, Soliman: las huestes agarenas Manda aprestar, y la trompeta al viento De Córdoba publique en las almenas A España mi terrible mandamiento. » Dijo, y le escucha el musulman apénas, Cuando por medio en ademan violento Rompe, y á obedecerle se retira, Y celoso del rey se abrasa en ira,

## X

Con grata muestra entónces del tirano Todos humildes el intento aprueban, Y sobre el pecho, al uso mahometano, Inclinando la faz, las manos llevan: Luego un murmullo con semblante ufano Unos con otros razonando elevan; Mas ya Aldaimon á hablarles se prepara, Y el sordo ruido de repente pára.

ΧI

« Campeones de Dios, ¡oh descendientes Del ínclito Ismael! la luz primera Verá de nuestras glorias esplendentes Al aire tremolada la bandera. Ella guió el valor de los creyentes, Cuando del Guadalete en la ribera En manos de Tarif brilló aquel dia, Que extendió la agarena monarquía.

#### XII

» Ella miró vencidos desplomarse
Los altos muros de la gran Toledo,
Y la altivez de Mérida humillarse;
Y al cántabro feroz impuso miedo.
Torne al viento mañana á desplegarse,
Y al alma infunda el celestial denuedo,
Que intimida al infiel: Dios le condena
A eterna muerte ó á servil cadena.

#### XIII

Dijo, y del trono aurífero desciende Con lento paso y ceño majestuoso, Y á un lado y otro del salon se extiende Y ante él se postra el séquito humildoso. Tal si en ignota soledad sorprende Oscura noche al labrador medroso

| S                                 | Si de repente ve fada divina, |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En mudo pasmo la rodilla inclina. |                               |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| •                                 |                               |  |  | • |   | • | • | • |  | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • |
| •                                 |                               |  |  | • | • |   |   |   |  | • | • | • |  | • | • |   |   | • | • | • | • |

## FRAGMENTO QUINTO

## DESCRIPCION DE UN SERALLO

• • • • • • • • •

De mágicos jardines rodeado, Se alza un rico salon, donde descansa El moro rey, cuando el fatal cuidado Y cortesano estrépito le cansa: En él ahora al júbilo entregado, Del fiero pecho la crueldad amansa Plácido canto que deleite inspira Al son de blanda, regalada lira.

11

Allí cercado del amable coro Que el de las houris célicas no iguala, Quemada en pipa de ámbar y de oro, Planta aromosa el gusto le regala; Y mientra en hombros de su amada el moro La sien reclina, de su labio exhala Ilumo süave, que en fragante nube En leves ondas à perderse sube.

#### . 111

Cien lamparas de plata el opulento
Soberbio harem con su esplendor encienden,
Y, en partes horadado el pavimento,
Aromas mil à derramarse ascienden:
Las luces multiplica ciento à ciento
El oro y alabastro en que resplenden,
Y de cristal y azogue relucientes
En jaspe bullen imitadas fuentes.

## ΙV

Lánguida acaso mora peregrina
En blando lecho de damasco y flores
Allí voluptüosa se reclina,
Y en sus ojos amor prende de amores;
En tanto que otra de beldad divina
Con aguas de riquísimos olores
Baña la negra cabellera riza,
Que por la airosa espalda se desliza.

Otra de silfas mil tropa lasciva Con diademas de oro y de esmerald**a**  Saltando en danzas ágiles, festiva Gira y se enlaza entre gentil guirnalda; Y deshaciendo el lazo fugitiva, Desnudo el pecho y la gallarda espalda, La leve seda al movimiento vuela Y sus formas bellísimas revela.

VI

El ojo en vano penetrar desca La en torno casi trasparente gasa, Y <del>aunque</del> nada tal vez entre ella vea, Ràpido el pensamiento la traspasa; Y en tanto en vueltas fáciles ondea La bella tropa y por las orlas pasa, Al son süave de las arpas de oro Resuena el canto en armonioso coro.

## VII

Sonríe acaso y su aspereza olvida Viéndolas Aldaimon, y tierno lazo Téjele en tanto su beldad querida Con dulce beso y con amante abrazo; A grata calma y á placer convida Y á deleite suavísimo el regazo Donde reposa, y por mayor delicia Blanca y hermosa mano le acaricia.

# CUADRO DEL HAMBRE

#### VIII

Mas todo en vano fué: bárbaro estrago Miéntras el hambre en la ciudad hacia; La muerte ya con silencioso amago Señalaba sus víctimas impía: Busca en la madre cariñoso halago El tierno infante que en su amor confía, Seco el pecho encontrando: ella le mira, Y horrorizada el rostro de él retira.

#### ΙX

Gime el anciano en lecho de tormento, Y ya sintiendo la cercana muerte, Al hijo tiende el brazo amarillento, Y arido llanto al abrazarlo vierte. Quién con hórridas muestras de contento. Feliz creyendo su infelice suerte, A su padre su misma sangre lleva Para que de ella se alimente y beba.

#### x

Viérase allí grabada en los semblantes La desesperacion : triste suspira Y cleva aquel las manos suplicantes; Cuál mordiendo en sí mismo en ansia espira, Tal, clavados los ojos penetrantes, Morir sus hijos y su esposa mira Con risa horrible, y muere recrujiendo Los dientes y las manos retorciendo.

## ХI

Palido, y flaco, y languido con lento Paso camina el moribundo hispano; Sobre su lanza carga el macilento Cuerpo y se apoya en la derecha mano; Los ojos con horror, sin movimiento, Avidos fija sobre el muerto hermano. Y hambriento goza y lo devora, en donde Avaro cre que á los demas se esconde.

## XII

Las calles en silencio sepultadas Solo ocupan algunos moribundos, Las manos reciamente enclavijadas, Despidiendo tal vez ayes profundos: Laten en torno entrañas destrozadas Y miembros de cadáveres inmundos, Que forzado del hambre asoladora, Cuál como grato pasto los devora.

#### XIII

Para mayor martirio les presenta Con recuerdo fatal su fantasia Los manjares tal vez de la opulenta Mesa que desdeñaron algun dia : Ora las aves de rapiña ahuyenta Avido el moribundo en su agonía Disputando el festin, y sus gemidos Se mezclan con los fúnebres graznidos.

## XIV

Cual al lanzar el postrimer aliento, Ve feroz buitre que sobre el se arroja Y en la angustia del último momento Lucha con el en su mortal congoja: Los dedos hinca con furor violento En la entraña del pajaro, que, roja La corva garra en sangre, aleteando, Va con su pico el pecho barrenando

#### ٧v

El moribundo, lívido el semblante, Los ojos vuelve en blanco en su agonía, Miéntras tenaz el buitre devorante Ahonda el pico con mayor porfía; Mas el hombre le aprieta á cada instante; El ave mas profundizar ansía, Hasta que así, y el uno al otro junto, Muertos al fin quedaron en un punto.

## FRAGMENTO SEXTO

1

Era la noche: el trueno pavoroso
Ronco estallando en torno retumbaba,
Y en mar inmenso el cielo tenebroso
Con violento turbion se desgajaba:
El rápido relámpago lumbroso
Al aire desprendido serpeaba,
Y ardiendo el rayo en la tiniebla umbría,
Del orbe la honda base estremecia.

п

Todo era horror, y en la comun tristeza Unico asilo el templo sacrosanto; El muro abandonaba en su flaqueza El guerrero español bañado en llanto; El tardo incierto paso allí endereza Inmensa turba con horror y españto, Y ante la imágen de Jesus postrados, No osan alzar sus ojos aterrados.

Ш

Léjos de todos solitario gime, Cerrado en una lóbrega capilla, Y negra pena el corazon le oprime, El noble jefe de la gran Sevilla; Ya no alienta su ejército; no esgrime Ya triunfador la intrépida cuchilla, Que embebecido en su pensar doliente Apénas mis cercanos pasos siente.

IV

Yelmo y escudo aparte descuidados, El anciano á sus piés tendidos tiene, Y los ojos de lágrimas cargados, Su diestra el rostro lánguido sostiene; Sus exánimes miembros fatigados Contra un altar inmóviles mantiene, Y tan solo los ojos á mi acento Tornó hácia mí con leve movimiento.

37

« Noble anciano, exclamé, dura es la muerte Cuando se acerca inevitable y lenta, Y no sirve el valor contra la suerte, Y ántes mas bien el infortunio aumenta. Mas ¿ quién resistirá si un pecho fuerte, Como es el tuyo, desmayado alienta? » Dije, y en tanto el mísero gemia, Y con endeble voz me respondia.

VΙ

« Triste en verdad estoy : mas ¡ay ! no es leve La causa de mis lágrimas : ¡ dichoso Tù mil veces, oh joven, que hacto breve Será tu padecer y harto glorioso, Por mas que en ti con impetu se cebe La colera del hado rigoroso! Tù no conoces mi dolor i ay triste! Tù nunca el hijo de tu amor perdiste.

#### VII

» Mísero y solo en tanta desventura, Su dulcísima voz no oiré espirando. Ni con trémula mano en su tristura Me cerrará los párpados llorando; Inútil viejo, de la muerte dura En mi amargo dolor el golpe ansiando, Solo y en bien de mi ciudad confío, ¡Oh gran Pelayo! en tu prudencia y brio.»

#### VIII

Mi corazon de lástima llagado,
Mi rostro algunas lágrimas cubrieron,
El noble anciano al ver acongojado.
Que tantas lides animoso vieron:
Su grave rostro del dolor marcado
Do á par las penas que la edad pusieron
La mano que su frente encanecia,
Pálido aun con majestad lucia.

IX

« Teudis, le dije, el ánimo sustenta : Alzate y viste la luciente malla, Y el último respiro que te alienta Esfuércese à la voz de la batalla. » «¡Oh jóven! respondió: díme, ¿qué intenta Tu inextinguible ardor?¿qué medios halla De salvacion tu esfuerzo?¡Ah! ya te sigo: Tu voz me reanimó; parto contigo. »

x

Y esforzándose el héroe á levantarse Sostenido de mí marchó tardío, Y en sus lánguidos ojos inflamarse Se vió la llama de su antiguo brio: Como suelen de lumbre colorarse Las nubes de tormenta en el estío, El fuego que su espíritu animaba, En su pálido rostro reflejaba.

ΧI

Entre tanto en el templo amontonados Hombres, mujeres, niños se veian, Y flaco el rostro pálido, aterrados, Espantosos espectros parecian: A la luz de los rayos apagados De las ondeantes lámparas lucian: A par del trueno el huracan bramaba, Y del templo en las bóvedas zumbaba.

#### XII

Los dos entónces tristes contemplando Aquellos fuertes, míseros varones, El llanto de mis ojos enjugando Por alentar sus fuertes corazones; « ¡ Noble esperanza del cristiano bando, Exclamé, generosos campeones! Alzad el pecho á contrastar la suerte: Muramos, sí, pero con digna muerte.

#### XIII

» Si es fuerza perecer como valientes,
Perezcamos al pié del patrio muro :
No es tiempo, amigos, ya de ser prudentes;
La paz, la sumision nada hay seguro;
Ora mandan los hados inclementes
Morir. ¿ Preferiréis al trance duro,
Que á cierta gloria y á venganza guia,
Tan dilatada y mísera agonía ? »

#### XIV

Dije, y aquellos héroes à mi acento El yerto fuego renacer sentian, Que aun no apagado el generoso aliento Ni el entusiasmo bélico tenian: Todos al punto luego en movimiento Mi voz en derredor solo atendian. « Guiad, dijeron; à morir marchemos: Ansia de perecer todos tenemos.»

3.

#### xv

« Alto, dije, à la lid: la noche oscura Protege; oh bravos! el intento mio: O de una vez muramos con bravura, O camino nos abra nuestro brio; Tal vez nuestro valor logre ventura, Tal vez venganza del alarbe impío. » Dije, y al punto un escuadron formaron Y en medio à los inermes encerraron.

### xvi

Con tardo paso, con silencio y calma
A la luz del relámpago partimos,
Llena de angustia y de zozobra el alma,
Y el ánimo á la muerte apercibimos.
Del martirio á alcanzar la ilustre palma
A campo abierto impávidos salimos:
En torno todo de tinieblas lleno,
Rugen tan solo el huracan y el trueno.

#### XVII

Entre las densas sombras temerosos En cieno y agua hundidos avanzamos, y Y con ansia y fatiga, cuidadosos Cerca del campo musulman llegamos; Dóblase la zozobra, y silenciosos Ante sus tiendas lóbregas paramos; Prestas las armas, próximo el combate, De miedo el pecho y de esperanza late.

### XVIII

Mas á su voz por otra repetida,
Pronta su hueste se presenta armada,
Y con bárbaro ardor y arremetida
Fulmínase á nosotros agolpada:
En las cristianas lanzas recibida
Fué su improvisa cólera estrellada.
Torna al asalto y dobla la pelea:
El tercio ibero resistiendo ondea.

#### XIX

Sigue el rumor, la confusion se aumenta; Cuál hunde en las entrañas del amigo, Que apartado de él lidiando cuenta, El arma destinada al enemigo; Este, si descargar el golpe intenta, Por alto precipicio da consigo; Tal piensa allí que á su escuadron se junta, Y halla en el pecho la imprevista punta.

#### XX

Cuál allí solo contra mil pelea, Y al frente y al redor hiere y maltrata; Y en tanto que la maza aquel rodea, Otro le oprime el brazo y la arrebata. Ya un escuadron cejando titubea, Y otra vez vuelve, y carga y desbarata: Ora cedemos ya; ya paso abrimos; Ya tornanlo a cerrar, ya al fin rompimos.

# POESÍAS LÍRICAS

## SERENATA

Delio à las rejas de Elisa Le canta en noche serena Sus amores;

Raya la luna, y la brisa Al pasar plácida suena Por las flores.

Y al eco que va formando El arroyuelo saltando Tan sonoro,

Le dice Delio á su hermosa En cantilena amorosa : « Yo te adoro. »

En el regazo adormida Del blando sueño, presentes Mil delicias,

En tu ilusion embebida, Feliz te finges, y sientes Mis caricias. Y en la noche silenciosa Por la pradera espaciosa Blando coro

Forman, diciendo á mi acento, El arroyuelo y el viento : « Yo te adoro. »

En derredor de tu frente Leve soplo vuela apénas . Muy callado,

Y allí esparcido se siente Dulce aroma de azucenas Regalado.

Que en fragancia deleitosa Vuela tambien á la diosa Que enamoro,

El eco grato que suena, Oyendo mi cantinela :

Del fondo del pecho mio Vuela á ti suspiro tierno Con mi acento:

En él, mi Elisa, te envío El fuego de amor eterno, Que yo siento.

Por él, mi adorada hermosa, Por esos labios de rosa De ti imploro Que le escuches con ternura, Y le oirás como murmura : « Yo te adoro, »

Despierta y el lecho deja; No prive el sueño tirano De tu risa

A Delio, que está á tu reja Y espera ansioso tu mano, Bella Elisa.

Despierta, que ya pasaron Las horas que nos costaron Tanto lloro;

Sal, que gentil enramada Dice à tu puerta enlazada : « Yo te adoro, »

Lóndres, 1828.

## A UNA DAMA BURLADA

Dueña de rubios cabellos,
Tan altiva,
Que creeis que basta el vellos
Para que un amante viva
Preso en ellos
El tiempo que vos quereis;
Si tanto ingenio teneis
Que entreteneis tres galanes,
¿ Cómo salieron mal hora,
Mi señora,
Tus afanes?

Pusiste gesto amoroso
Al primero;
Al segundo el rostro hermoso
Le volviste placentero;
Y con doloso
Sortilegio en tu prision
Entró un tercer corazon:
Viste à tus piés tres galanes,
Y diste, al verlos rendidos,
Por cumplidos
Tus afanes.

De cuántas mañas usabes
Diligente!
Ya tu voz al viento dabas,
Ya mirabas dulcemente,
O ya hablabas
De amor, ó dabas enojos;
Y en tus engañosos ojos
A un tiempo los tres galanes,
Sin saberlo tú, leian
Que mentian
Tus afanes.

Ellos de ti se burlaban;
Tú reias;
Ellos á ti te engañaban,
Y tú, mintiendo, creias
Que te amaban:
Decid, ¿ quién aquí engañó?
¿ Quién aquí ganó ó perdió?
Sus deseos tus galanes
Al fin miraron cumplidos,
Tú fallidos
Tus afañes (1).

<sup>(1)</sup> Estos versos componen una cancion que el autor puso en hoca del paje Jimeno en la novela histórica titulada Sancho Saldaña ó el Castedano de Cuellar.

## A LA NOCHE

### ROMANCE

Salve, ó tú, noche serena, Que el mundo velas augusta Y los pesares de un triste Con tu oscuridad endulzas.

El arroyuelo á lo léjos Mas acallado murmura, Y entre las ramas el aura Eco armonioso susurra.

Se cubre el monte de sombras Que las praderas anublan, Y las estrellas apénas Con trémula luz alumbran,

Melancólico rüido Del mar las olas murmuran, Y fatuos, rápidos fuegos Entre sus aguas fluctúan.

El majestüoso rio Sus claras ondas enluta, Y los colores del campo Se ven en sombra confuŝa Al aprisco sus ovejas Lleva el pastor con presura, Y el labrador impaciente Los pesados bueyes punza.

En sus hogueras le esperan Su esposa y prole robusta, Parca cena preparada Sin sobresalto ni angustia.

Todos süave reposo En tu calma ; oh noche! buscan, Y aun las lágrimas tus sueños Al desventurado enjugan.

¡Oh qué silencio! ¡ oh qué grata Oscuridad y tristura! ¡Cómo el alma contemplaros En sí recogida gusta!

Del mustio agorero buho El ronco graznar se escucha, Que el magnifico reposo Interrumpe de las tumbas.

Allá en la elevada torre Lánguida lámpara alumbra, Y en derredor negras sombras, Agitándose, circulan.

Mas ya el pértigo de plata Muestra naciente la luna. Y las cimas del otero De cándida luz inunda.

Con majestad se adelanta Y las estrellas ofusca, Y el azul del alto cielo Reverbera en lumbre pura.

Deslízase manso el rio, Y su luz trémula ondula En sus aguas retratada, Que, terso espejo, relumbran.

Al blando batir del remo , Dulces cantares se escuchan Del pescador, y su barco Al plácido rayo cruza.

El ruiseñor á su esposa Con vario cántico arrulla, Y en la calma de los bosques Dice él solo sus ternuras.

Tal vez de algun caserío Se ve subir en confusas Ondas el humo, y por ellas Entre-clarear la luna.

Por el espeso ramaje Penetrar sus rayos dudan, Y las hojas que los quiebran, Hacen que tímidos luzcan, Ora la brisa süave Entre las flores susurra, Y de sus gratos aromas El ancho campo perfuma.

Ora acaso en la montaña Eco sonoro modula Algun lánguido sonido, Que otro á imitar se apresura.

Silencio, plácida calma A algun murmullo se juntan Tal vez, haciendo mas grata La faz de la noche oscura.

¡ Oh! salve, amiga del triste, Con blando bálsamo endulza Los pesares de mi pecho, Que en ti su consuclo buscan.

## EL PESCADOR

Pescadorcita mia, Desciende à la ribera, Y escucha placentera Mi cantico de amor; Sentado en su barquilla, Te canta su cuidado, Cual nunca enamorado Tu tierno pescador.

La noche el cielo encubre Y calla manso el viento, Y el mar sin movimiento Tambien en calma está:

A mi batel desciende, Mi dulce amada hermosa: La noche tenebrosa Tu faz alegrará.

Aquí apartados, solos, Sin otros pescadores, Suavísimos amores Felice te diré,

Y en esos dulces labios De rosas y claveles El ámbar y las mieles Que vierten libaré.

La mar adentro iremos, En mi batel cantando Al son del viento blando Amores y placer; Regalaréte entónces Mil varios pececillos Que al verte simplecillos De ti se harán prender. De conchas y corales
Y nácar á tu frente
Guirnalda reluciente,
Mi bien, te ceñiré;
Y eterno amor mil veces
Jurándote, cumplida
En ti, mi dulce vida,
Mi dicha encontraré.

No el hondo mar te espante, Ni el viento proceloso, Que al ver tu rostro hermoso Sus iras calmarán; Y silfidas y ondinas Por reina de los mares Con plácidos cantares A par te aclamarán.

Ven ¡ ay! á mi þarquilla : Completa mi fortuna : Naciente ya la luna Refleja al.ancho mar : Sus mansas olas bate Süave, leve brisa; Ven ¡ ay! mi dulce Elisa, Mi pecho á consolar.

# OSCAR Y MALVINA

## IMITACION DEL ESTILO DE OSIAN

(A tale of the times of old.)

## LA DESPEDIDA

Magnífico Morven, se alza tu frente De sempiterna nieve coronada: Al hondo valle bramador torrente De tu cumbre enriscada Se derrumba con impetu sonante, Y zumba alla distante. La lira de Osian resonó un dia En tu breñosa cumbre: Tierna melancolía Vertió en la soledad, y repetiste Su acento de dolor, languido y dulce Como el recuerdo del amante triste De su amada en la tumba. El eco de su voz clamando « guerra, » Al rumor del torrente parecia, One en silencio retumba. Aun figuro tal vez que las montañas De nuevo esperan resonar su acento, Cual, muda la ribera, De las olas que tornan, El ronco estruendo y el embate espera. ¿Dónde estás, Osïan? ¿En los palacios De las nubes agitas la tormenta, O en el collado gira allá en la noche Vagarosa tu sombra macilenta? Siento tierno quejido, Y oigo el nombre de Oscar y de Malvina Del aura entre el rüido, Si el alta copa del cipres inclina; Y al resonar el hijo de la roca, Cuando su voz se pierde Cual la luz de la luna entre la niebla, Mi mente se figura Oue escucho tus acentos de dulzura. Miro el alcázar de Fingal cubierto De innoble musgo y yerba, Y en silencio profundo sepultado Como la noche el mar, el viento en calma. ¿ Do las armas están? ¿ Dónde el sonido Del escudo batido? ¿ Do de Caril la lira delicada, Las fiestas de las conchas y tu llanto, Móina desconsolada? Blando el eco repite

Segunda vez el nombre de Malvina Y el de su dulce Oscar: tiernos se amaron: Gime en su losa de la noche el viento, Y repite sus nombres que pasaron.

Oscar, de negros ojos: en las paces
Dulce su corazon como los rayos
Del astro bello precursor del dia;
Y fiero en la batalla de la lanza,
A la suya seguia
La muerte que vibraba su pujanza.

Llamó al héroe la guerra Que el tirano Cairvar fiero traia. Y su Malvina hermosa, Tierno llanto vertiendo, le decia: ¿Dónde marchas, Oscar? Sobre las rocas, Donde braman los vientos, Me mirarán llorar mis compañeras : No mas fatigaré, vibrando el arco, Por el monte las fieras. Ni à ti cansado de la ardiente caza Te esperaré cuidosa, Ni oiré ya mas la voz de tus amores. Ni mi alma estará nunca gozosa. « ¿ En donde está mi Oscar? » á los guerreros Preguntaré anhelante: Y ellos pasando junto á mí ligeros Responderán: «¡Murió!» Dice, y espira En sollozos su acento, mas süave Que del arpa el sonido, Al vislumbrar la luna

El solitario bosque y escondido.

« Destierra ese temor, Malvina mia, »
Oscar responde con fingido aliento;
« Muchos los héroes son que Fingal manda;
Caiga el fiero Cairvar y yo perezca,
Si es forzoso tambien; mas tú, Malvina,
Bella como la edad de la inocencia,
Vive, que ya destina
Himnos el bardo á eternizar mi gloria.
Mis hazañas oirás, y entre las nubes
Yo sonreiré feliz, y vagaroso
Allá en la noche fria
Bajaré á tu mansion: verás mi sombra
Al triste rayo de la luna umbría. »

Y dice, y se desprende de los brazos
De su infeliz Malvina;
A pasos rapidísimos avanza,
Y á la llama oscilante
De las hogueras del extenso campo
Brillar se ven sus armas cual radiante,
Rápida exhalacion. Yace en silencio
El campamento todo,
Y solo al eco repetir se siente
El crujir al andar de su armadura
Y el blando susurrar del manso ambiente.

Cual por nubes la luna silenciosa Su luz quebrada envía Trémula sobre el mar que la retrata, Que ora se ve brillar, ora perdida, Pardo vellon de nube la arrebata, Ciclo y tierra en tinichlas sepultando; Así á veces Oscar brilla y se pierde, La selva atravesando.

# EL COMBATE

Cairvar yace adormido
Y tiene junto á sí lanza y escudo,
Y relumbra su yelmo
Claro á la llamarada reluciente
De un tronco carcomido,
Casi despojo de la llama ardiente,
Mitad de él á cenizas reducido.

« Levántate, Cairvar, » Oscar le grita; « Cual hórrida tormenta Eres tú de temer; mas yo no tiemblo: Desprecio tu arrogancia y osadía: La lanza apresta y el escudo embraza; Alzate pues, que Oscar te desafía. »

Cual en noche serena Súbito amenazante, inmensa nube La turbulenta mar de espanto llena, Se levanta Cairvar, alto cual roca De endurecido hielo. « ¿ Quién osa del valiente, » En voz tronante grita, « Ora turbar el sueño ? ¿ y quién irrita La cólera á Cairvar armipotente ? »

« Vigoroso es tu brazo en la peleu, Rey de la mar de aurirolladas olas, » Oscar de negros ojos le responde,

« Hará ceder tu indómita pujanza, »
Como el furor del viento proceloso
Ondas con ondas con bramido horrendo
Estrella impetuoso,
Los guerreros ardiendo se arremeten
Y tieros se acometen.

Chispea el hierro, la armadura suena:
Al rumor de los golpes gime el viento,
Y su son dilatándose violento,
Al ronco monte atruena.
Cayó Cairvar como robusto tronco
Que tumba el leñador al golpe rudo
De hendiente hacha pesada,
Y cayó derribada
Su soberbia fiereza,
Y su insolente orgullo y aspereza.

Mas ¡ ay ! que moribundo Oscar yace tambien : ¡ triste Malvina ! Aun no los bellos ojos apartaste Del bosque aquel que le ocultó á tu vista; Y del último adios aun no enjugaste Las lágrimas hermosas, Tú mas dulce á tu Oscar que las sabrosas Auras de la mañana. Siempre sola estarás : si entre las selvas Pirámide de hielo Reverbera á la luna; En tu ilusion dichosa Figurarás tu amante, Pensando ver su cota fulgorosa: Pasará tu delirio, Y verterás el llanto de amargura Sola y desconsolada. . . . . . «¡Ay!¡Oscar pereció!» gemirá el viento Al romper la alborada, Y al ocultar el sol la sombra oscura De la noche callada.

## AL SOL

### HIMNO

Pára y óyeme ; oh sol! yo te saludo Y extático ante ti me atrevo á hablarte : Ardiente como tú mi fantasía, Arrebatada en ansia de admirarte,

Intrépidas à ti sus alas guia. ¡ Ojalá que mi acento poderoso, Sublime resonando. Del trueno pavoroso La temerosa voz sobrepujando, 1 Oh sol! á ti llegara Y en medio de tu curso te parara! ; Ah! si la llama que mi mente alumbra Diera tambien su ardor à mis sentidos: Al rayo vencedor que los deslumbra, Los anhelantes ojos alzaria, . Y en tu semblante fúlgido atrevidos, Mirando sin cesar, los fijaria. : Cuánto siempre te amé, sol refulgente! ¡ Con qué sencillo anhelo, Siendo niño inocente, Seguirte ansiaba en el tendido cielo, Y extático te via Y en contemplar tu luz me embebecia! De los dorados límites de Oriente Que ciñe el rico en perlas Oceano, Al término sombroso de Occidente, Las orlas de tu ardiente vestidura Tiendes en pompa, augusto soberano, Y el mundo bañas en tu lumbre pura. Vívido lanzas de tu frente el dia, Y, alma y vida del mundo, Tu disco en paz majestuoso envía Plácido ardor fecundo, Y te elevas triunfante,

Corona de los orbes centellante. Tranquilo subes del cenit dorado Al régio trono en la mitad del ciclo, De vivas llamas y esplendor ornado, Y reprimes tu vuelo: Y desde allí tu fúlgida carrera Rápido precipitas, Y tu rica encendida cabellera En el seno del mar trémula agitas, Y tu esplendor se oculta, Y el ya pasado dia Con otros mil la eternidad sepulta. ¡ Cuántos siglos sin fin, cuántos has visto En su abismo insondable desplomarse! ; Cuánta pompa, grandeza y poderío De imperios populosos disiparse! ¿Qué fueron ante ti? Del bosque umbrío Secas y leves hojas desprendidas, Oue en círculos se mecen Y al furor de Aquilon desaparecen. Libre tú de tu cólera divina, Viste anegarse el universo entero, Cuando las aguas por Jehová lanzadas, Impelidas del brazo justiciero Y á mares por los vientos despeñadas, Bramó la tempestad: retumbó en torno El ronco trueno y con temblor crujieron Los ejes de diamante de la tierra: Montes y campos fueron Alborotado mar, tumba del hombre.

Se estremeció el profundo;
Y entónces tú, como señor del mundo,
Sobre la tempestad tu trono alzabas.
Vestido de tinieblas,
Y tu faz engreias,
Y á otros mundos en paz resplandecias.
Y otra vez nuevos siglos
Viste llegar, huir, desvanecerse
En remolino eterno, cual las olas
Llegan, se agolpan y huyen de Oceano,
Y tornan otra vez á sucederse;
Mientra inmutable tú, solo y radiante
¡ Oh sol! siempre te elevas,
Y edades mil y mil huellas triunfante.

¿ Y habrás de ser eterno, inextinguible. Sin que nunca jamas tu inmensa hoguera Pierda su resplandor, siempre incansable, Audaz siguiendo tu inmortal carrera, Hundirse las edades contemplando, Y solo, eterno, perenal, sublime, Monarca poderoso, dominando? No; que tambien la muerte, Si de léjos te sigue, No ménos anhelante te persigue. ¿ Quién sabe si tal vez pobre destello Eres tú de otro sol que otro universo Mayor que el nuestro un dia Con doble resplandor esclarecia!!!

Goza tu juventud y tu hermosura, ¡Oh sol! que cuando el pavoroso dia Llegue que el orbe estalle y se desprenda
De la potente mano
Del Padre soberano,
Y allá à la eternidad tambien descienda,
Deshecho en mil pedazos, destrozado
Y en piélagos de fuego
Envuelto para siempre y sepultado;
De cien tormentas al horrible estruendo,
En tinieblas sin fin tu llama pura
Entónces morirá: noche sombría
Cubrirá eterna la celeste cumbre:
Ni aun quedará reliquia de tu lumbre!!!

# CANCIONES

# LA CAUTIVA

Ya el sol esconde sus rayos, El mundo en sombras se vela, El ave á su nido vuela, Busca asilo el trovador.

Todo calla: en pobre cama Duerme el pastor venturoso; En su lecho suntüoso Se agita insomne el señor.

Se agita; mas ; ay! reposa
Al fin en su patrio suelo;
No llora en mísero duelo
La libertad que perdió:

Los campos ve que á su infancia Horas dieron de contento, Su oido halaga el acento Del país donde nació. No gime ilustre cautivo . Entre doradas cadenas, Que si bien de encanto llenas, Al cabo cadenas son.

Si acaso triste lamenta, En torno ve á sus amigos, Que, de su pena testigos, Consuelan su corazon,

La arrogante erguida palma Que en el desierto florece, Al viajero sombra ofrece Descanso y grato manjar:

Y, aunque sola, allí es querida Del árabe errante y fiero, Que siempre va placentero A su sombra á reposar.

Mas ; ay triste! yo cautiva, 'Huérfana y sola suspiro, En clima extraño respiro, Y amo á un extraño tambien.

No hallan mis ojos mi patria; Humo han sido mis amores; Nadie calma mis dolores, Y en celos me siento arder.

¡ Ah! ¿ Llorar? ¿ Llorar?... no puedo Ni ceder à mitristura, Ni consuelo en mi amargura Podré jamas encontrar. Supe amar como ninguna, Supe amar correspondida; Despreciada, aborrecida, No sabré tambien odiar?

¡ Adios, patria! ¡ adios, amores!
La infeliz Zoraida ahora
Solo venganzas implora,
Ya condenada á morir.
No soy ya del castellano
La sumisa enamorada:
Soy la cautiva cansada
Ya de dejarse oprimir (4).

# CANCION DEL PIRATA

Con diez cañones por banda, Viento en popa á toda vela No corta el mar, sino vuela Un velero bergantin : Bajel pirata que llaman Por su bravura el Temido,

<sup>(1)</sup> Esta cancion tambien se insertó en la citada novela de Sancho Saldaña

En todo mar conocido Del uno al otro confin.

La luna en el mar rïela, En la lona gime el viento, Y alza en blando movimiento Olas de plata y azul;

Y ve el capitan pirata, Cantando alegre en la popa, Asia á un lado, al otro Europa, Y allá á su frente Stambul (1).

« Navega, velero mio,
Sin temor,
Que ni enemigo navío,
Ni tormenta, ni bonanza
Tu rumbo á torcer alcanza,
Ni á sujetar tu valor.

» Veinte presas
Hemos hecho
A despecho
Del inglés,
Y han rendido
Sus pendones
Cien naciones
A mis piés.

» Que es mi barco mi tesoro, Que es mi Dios la libertad,

<sup>(1)</sup> Nombre que dan los Turcos á Constantinopla.

Mi ley la fuerza y el viento, Mi única patria la mar.

» Allá muevan feroz guerra
 Ciegos reyes
 Por un palmo mas de tierra:
 Que yo tengo aquí por mio
 Cuanto abarca el mar bravío,
 A quien nadie impuso leyes.

y no hay playa,
Sea cual quiera,
Ni bandera
De esplendor,
Que no sienta
Mi derecho,
y dé pecho
A mi valor.

- » Que es mi barco mi tesoro...
- » A la voz de « ¡ barco viene ! »
  Es de ver
  Como vira y se previenc
  A todo trapo á escapar :
  Que yo soy el rey del mar,
  Y mi furia es de temer.

En las presasYo dividoLo cogidoPor igual :

Solo quiero Por riqueza La belleza Sin rival.

- » Que es mi barco mi tesoro...
- ¡ Sentenciado estoy á muerte !
  Yo me rio :
  No me abandone la suerte,
  Y al mismo que me condena,
  Colgaré de alguna entena,
  Quizá en su propio navío.

» Y si caigo,
¿ Qué es la vida?
Por perdida
Ya la di,
Cuando el yugo
Del esclavo,
Como un bravo,
Sacudí.

- » Que es mi barco mi tesoro...
- » Son mi música mejor
   Aquilones :
   El estrépito y temblor
   De los cables sacudidos,
   Del negro mar los bramidos
   Y el rugir de mis cañones.

Al son violento,
Y del viento
Al rebramar,
Yo me duermo
Sosegado,
Arrullado
Por el mar.

» Que es mi barco mi tesoro,
 Que es mi Dios la libertad,
 Mi ley la fuerza y el viento,
 Mi única patria la mar. »

## EL CANTO DEL COSACO

Donde sienta mi caballo losquiés no vuelve á nacer yerba. Palabras de Atila.

## CORO

¡ Hurra, cosacos del desierto! ¡ Hurra! La Europa os brinda espléndido botin: Sangrienta charca sus campiñas sean, De los grajos su ejército festin. ¡ Hurra! ¡ á caballo, hijos de la niebla! Suelta la rienda, á combatir volad : ¿ Veis csas tierras fértiles? Ías puebla Gente opulenta, afeminada ya.

Casas, palacios, campos y jardines,
Todo es hermoso y refulgente allí:
Son sus hembras celestes serafines,
Su sol alumbra un cielo de zafir.

¡ Hurra, cosacos del desierto...

Nuestros sean su oro y sus placeres, Gocemos de ese campo y ese sol; Son sus soldados ménos que mujeres, Sus reyes viles mercaderes son.

Vedlos huir para esconder su oro, Vedlos cobardes lágrimas verter... ¡ Hurra! volad: sus cuerpos, su tesoro Huellen nuestros caballos con sus piés. ¡ Hurra, cosacos del desierto...

Dictará allí nuestro capricho leyes, Nuestras casas alcázares serán, Los cetros y coronas de los reyes Cual juguetes de niños rodarán.

¡ Hurra! volad! á hartar nuestros descos: Las mas hermosas nos darán su amor, `Y no hallarán nuestros semblantes feos, Que siempre brilla hermoso el vencedor.

¡ Hurra, cosacos del desierto...

Desgarraremos la vencida Europa Cual tigres que devoran su racion; En sangre empaparemos nuestra ropa Cual rojo manto de imperial señor.

Nuestros nobles caballos relinchando Regias habitaciones morarán; Cien esclavos, sus frentes inclinando, Al mover nuestros ojos temblarán. ¡Hurra, cosacos del desierto...

Venid, volad, guerreros del desierto, Como nubes en negra confusion, Todos suelto el bridon, el ojo incierto, Todos atropellándoos en monton.

Id en la espesa niebla confundidos, Cual tromba que arrebata el huracan, Cual témpanos de hielo endurecidos Por entre rocas despeñados van.

Hurra, cosacos del desierto...

Nuestros padres un tiempo caminaron Hasta llegar á una imperial ciudad; Un sol mas puro es fama que encontraron. Y palacios de oro y de cristal.

Vadearon el Tibre sus bridones, Yerta á sus piés la tierra enmudeció; Su sueño con fantásticas canciones La fada de los triunfos arrulló. ¡Hurra, cosacos del desierto...

¡Qué! ¿ No sentis la lanza estremecerse, Hambrienta en vuestras manos de matar? ¿ No veis entre la niebla aparecerse Visiones mil que el parabien nos dan? Escudo de esas míseras naciones Era ese muro que abatido fué; La gloria de Polonia y sus blasones En humo y sangre convertidos ved. ¡ Hurra, cosacos del desierto...

¿ Quién en dolor trocó sus alegrías? ¿ Quién sus hijos triunfante encadenó? ¿ Quién puso fin á sus gloriosos dias? ¿ Quién en su propia sangre los ahogó? ¡ Hurra, cosacos! ¡ gloria al mas valiente! Esos hombres de Europa nos verán: ¡ Hurra! nuestros caballos en su frente Hondas sus herraduras marcarán. ¡ Hurra, cosacos del desierto...

A cada bote de la lanza ruda, A cada escape en la abrasada lid, La sangrienta racion de carne cruda Bajo la silla sentiréis hervir.

Y allá despues en templos suntüosos, Sirviéndonos de mesa algun altar, Nuestra sed calmarán vinos sabrosos, Hartará nuestra hambre blanco pan. 1 Hurra, cosacos del desierto...

Y nuestras madres nos verán triunfantes, Y á esa caduca Europa á nuestros piés, Y acudirán de gozo palpitantes, En cada hijo á contemplar un rey.

Nuestros hijos sabrán nuestras acciones, Las coronas de Europa heredarán, Y á conquistar tambien otras regiones El caballo y la lanza aprestarán.

¡ Hurra, cosacos del desierto! ¡ Hurra! La Europa os brinda espléndido botin: Sangrienta charca sus campiñas sean, De los grajos su ejército festin.

## EL MENDIGO

Mio es el mundo : como el aire libre, Otros trabajan porque coma yo; Todos se ablandan si doliente pido Una limosna por amor de Dios.

El palacio, la cabaña
Son mi asilo,
Si del ábrigo el furor
Troncha el roble en la montaña,
O que inunda la campaña
El torrente asolador.

 $_{\text{Digitized by}} Google \cdot \\$ 

Y á la hoguera Me hacen lado Los pastores Con amor, Y sin pena Y descuidado De su cena Ceno yo, O en la rica Chimenea, Que recrea Con su olor. Me regalo Codicioso Del banquete Suntüoso Con las sobras De un señor.

Y me digo: el viento brama,
Caiga furioso turbion;
Que al son que cruje de la seca leña,
Libre me duermo sin rencor ni amor.
Mio es el mundo: como el aire libre...

Todos son mis bienhechores, Y por todos A Dios ruego con fervor; De villanos y señores Yo recibo los favores Sin estima y sin amor.

Ni pregunto Quiénes sean, Ni me obligo A agradecer; Que mis rezos Si desean. Dar limosna Es un deber. Y es pecado La riqueza; La pobreza Santidad: Dios á veces Es mendigo. Y al avaro Da castigo, Que le niegue Caridad.

Yo soy pobre y se lastiman Todos al verme plañir, Sin ver son mias sus riquezas todas, Que mina inagotable es el pedir. Mio es el mundo: como el aire libre...

Mal revuelto y andrajoso,
Entre harapos
Del lujo sátira soy,
Y con mi aspecto asqueroso
Me vengo del poderoso,
Y adonde va, tras él voy.

Y á la hermosa Que respira Cien perfumes, Gala, amor, La persigo Hasta que mira, Y me gozo Cuando aspira Mi punzante Mal olor. Y las fiestas Y el contento Con mi acento Turbo yo, Y en la bulla Y la alegría Interrumpen La armonía Mis harapos Y mi voz:

Mostrando cuán cerca habitan El gozo y el padecer, Que no hay placer sin lágrimas, ni pena Que no traspire en medio del placer. Mio es el mundo: como el aire libre..

Y para mi no hay mañana, Ni hay ayer; Olvido el bien como el mal, Nada me aflige ni afana; Me es igual para mañana Un palacio, un hospital.

> Vivo ajeno De memorias, De cuidados Libre estoy; Busquen otros Oro y glorias, Yo no pienso Sino en hoy. Y doquiera Vayan leyes, Quiten reyes, Reyes den; Yo soy pobre, Y al mendigo, Por el miedo Del castigo, Todos hacen Siempre bien.

Y un asilo donde quiera Y un lecho en el hospital Siempre hallaré, y un hoyo donde caiga Mi cuerpo miserable al espirar.

Mio es el mundo : como el aire libre, Otros trabajan porque coma yo ; Todos se ablandan si doliente pido Una limosna por amor de Dios.

### EL REO DE MUERTE

¡ Para hacer bien por el alma Del que van á ajusticiar!!!

I

Reclinado sobre el suelo
Con lenta amarga agónía,
Pensando en el triste dia
Que pronto amanecerá;
En silencio gime el reo
Y el fatal momento espera
En que el sol por vez postrera
En su frente lucirá.

Un altar y un crucifijo
Y la enlutada capilla,
Lánguida vela amarilla
Tiñe en su luz funeral;
Y junto al mísero reo,
Medio encubierto el semblanto,
Se óye al fraile agonizante
En son confuso rezar.

El rostro levanta el triste Y alza los ojos al cielo; Tal vez eleva en su duelo
La súplica de piedad.
¡ Una lágrima! ¿ es acaso
De temor ó de amargura?
¡ Ay! ¡ á aumentar su tristura
Vino un recuerdo quizá!!!

Es un jóven, y la vida Llena de sueños de oro, Pasó ya, cuando aun el lloro De la niñez no enjugó: El recuerdo es de la infancia, ¡ Y su madre que le llora, Para morir así ahora Con tanto amor le crió!!!

Y á par que sin esperanza Ve ya la muerte en acecho, Su corazon en su pecho Siente con fuerza latir; Al tiempo que mira al fraile Que en paz ya duerme á su lado, Y que, ya viejo postrado, Le habrá de sobrevivir.

¿ Mas qué rumor á deshora Rompe el silencio? resuena Una alegre cantilena Y una guitarra á la par, Y gritos y de botellas Que se chocan el sonido,

Y el amoroso estallido De los besos y el danzar. Y tambien pronto en son tristo Lúgubre voz sonará: ; Para hacer bien por el alma

Del que van á ajusticiar!

Y la voz de los borrachos, Y sus brindis, sus quimeras, Y el cantar de las rameras, Y el desórden bacanal En la lúgubre capilla Penetran, y carcajadas, Cual de léjos arrojadas De la mansion infernal. Y tambien pronto en son triste Lúgubre voz sonará:

; Para hacer bien por el alma Del que van á ajusticiar!

Maldicion! al eco infausto, El sentenciado maldijo La madre que como á hijo A sus pechos le crió; Y maldijo el mundo todo, Maldijo su suerte impía, 'Maldijo el aciago dia Y la hora en que nació.

п

Serena la luna
Alumbra en el cielo,
Domina en el suelo
Profunda quietud;
Ni voces se escuchan,
Ni ronco ladrido,
Ni tierno quejido
De amante laud.

Madrid yace envuelto en sueño,
Todo al silencio convida,
Y el hombre duerme y no cuida
Del hombre que va a espirar;
Si tal vez piensa en mañana,
Ni una vez piensa siquicra
En el mísero que espera,
Para morir, despertar:
Que sin pena ni cuidado
Los hombres oyen gritar:
¡ Para hacer bien por el alma
Del que van á ajusticiar!

¡Y el juez tambien en su lecho Duerme en paz!! ¡y su dinero El verdugo, placentero, Entre sueños cuenta ya!! Tan solo rompe el silencio En la sangrienta plazuela El hombre del mal, que vela Un cadalso á levantar.

Loca y confusa la encendida mente, Sueños de angustia y fiebre y devaneo, El alma envuelven del confuso reo, Que inclina al pecho la abatida frente.

Y en sueños
Confunde
La muerte,
La vida:
Recuerda
Y olvida,
Suspira,
Respira
Con hórrido afan.

Y en un mundo de tinieblas
Vaga y siente miedo y frio,
Y en su horrible desvarío
Palpa en su cuello el dogal:
Y cuanto mas forcejea,
Cuanto mas lucha y porfía,
Tanto mas en su agonía
Aprieta el nudo fatal.
Y oye ruido, voces, gentes,
Y aquella voz que dirá:
¡ Para hacer bien por el alma
Del que van á ajusticiar!

O ya libre se contempla,
Y el aire puro respira,
Y oye de amor que suspira
La mujer que á un tiempo amó,
Bella y dulce cual solia,
Tierna flor de primavera,
El amor de la pradera
Que el abril galan mimó.

Y gozoso á verla vuela,
Y alcanzarla intenta en vano,
Que al tender la ansiosa mano
Su esperanza á realizar,
Su ilusion la desvanece
De repente el sueño impío,
Y halla un cuerpo mudo y frio
Y un cadalso en su lugar:
Y oye á su lado en son triste
Lúgubre voz resonar:

i Para hacer bien por el alma

Del que van á ajusticiar!

## EL VERDUGO

De los hombres lanzado al desprecio, -De su crimen la víctima fuí, Y se evitan de odiarse á sí mismos, Fulminando sus odios en mí.

Y su rencor

Al poner en mi mano, me hicicron

Su vengador;

Y se dijeron:

« Que nuestra vergüenza comun caiga en él; Se marque en su frente nuestra maldicion; Su pan amasado con sangre y con hiel, Su escudo con armas de eterno baldon

Sean la herencia

· Que legue al hijo,
El que maldijo
La sociedad. »
¡Y de mí huyeron,
culpas el manto me co

De sus culpas el manto me echaron, Y mi llanto y mi voz escucharon Sin piedad!!!

Al que à muerte condena le ensalzan... ¿Quién al hombre del hombre hizo juez?

¿Que no es hombre ni siente el verdugo, Imaginan los hombres tal vez?

¡Y elles no ven

Que yo soy de la imágen divina

Copia tambien!

Y cual dañina

Fiera à que arrojan un triste animal, Que ya entre sus dientes se siente crujir, Así à mí, instrumento del genio del mal, Me arrojan el hombre que traen à morir.

Y cllos son justos, Yo soy maldito; Yo sin delito Soy criminal: Mirad al hombre

Que me paga una muerte; el dinero Me echa al suelo con rostro altanero,

¡ A mí, su igual!

El tormento que quiebra los huesos Y del reo el histérico ; ay!' Y el crujir de los nervios rompidos Bajo el golpe del hacha que cae, Son mi placer. Y al rumor que en las piedras rodando Hace, al caer,

Del triste saltando La hirviente cabeza de sangre en un mar, Allí entre el bullicio del pueblo feroz Mi frente serena contemplan brillar, Tremenda, radiante con júbilo atroz.

Que de los hombres En mí respira Toda la ira, Todo el rencor: Que á mí pasaron

La crueldad de sus almas impía, Y al cumplir su venganza y la mia, Gozo en mi horror.

Ya mas alto que el grande que altivo Con sus plantas hollara la ley, Al verdugo los pueblos miraron, Y mecido en los hombros de un rey:

Y en él se hartó, Embriagado de gozo, aquel dia Cuando espiró; Y su alegría

Su esposa y sus hijos pudieron notar; Que en vez de la densa tiniebla de horror, Miraron la risa su labio amargar, Lanzando sus ojos fatal resplandor.

Que el verdugo Con su encono Sobre el trono Se asentó:

Y aquel pueblo Que tan alto le alzara bramando; Otro rey de venganzas, temblando; En él miró. En mí vive la historia del mundo Que el destino con sangre escribió, Y en sus páginas rojas Dios mismo Mi figura imponente grabó.

La eternidad
Ha tragado cien siglos y ciento,
Y la maldad
Su monumento

En mí todavía contempla existir; Y en vano es que el hombre do brota la luz Con viento de orgullo pretenda subir: ¡Preside el verdugo los siglos aun!

Y cada gota
. Que me ensangrienta,

Del hombre ostenta
 Un crimen mas.
 Y yo aun existo,

Fiel recuerdo de edades pasadas, A quien siguen cien sombras airadas Siempre detras.

¡Oh!¿por qué te ha engendrado el verdugo, Tú, hijo mio, tan puro y gentil? En tu boca la gracia de un ángel Presta gracia á tu risa infantil ¡Ay! tu candor,

Tu inocencia, tu dulce hermosura Me inspira horror.

¡Oh! ¿ tu ternura, Mujer, à qué gastas con ese infeliz? ¡ Oh! muéstrate madre piadosa con él;
Ahógale y piensa será así feliz.
¿Qué importa que el mundo te llame cruel?
¿Mi vil oficio
Querrás que siga,
Que te maldiga
Tal vez querrás?
Piensa que un dia
Al que hoy mirás jugar inocente,
Maldecido cual yo y delincuente

Tambien veras!!!!!

# **ASUNTOS HISTORICOS**

#### A LA MUERTE

DE

# TORRIJOS Y SUS COMPAÑEROS

### SONETO

Hélos allí: junto á la mar bravía Cadáveres están ¡ay! los que fueron Honra del libre, y con su muerte dieron Almas al cielo, á España nombradía.

Ansia de patria y libertad henchia Sus nobles pechos que jamas temieron, Y las costas de Málaga los vieron Cual sol de gloria en desdichado dia.

Españoles, llorad; mas vuestro llanto Lágrimas de dolor y sangre sean, Sangre que ahogue á siervos y opresores, Y los viles tiranos con espanto Siempre delante amenazando vean Alzarse sus espectros vengadores.

#### A LA MUERTE

DE

# DON JOAQUIN DE PABLO

(CHAPALANGARRA)

Desde la elevada cumbre
Do el gran Pirene levanta
Término y muro soberbio
Que cerca y defiende à España,
Un jóven proscrito de ella
Tristes lágrimas derrama,
Y acaso tiende la vista
Por ver desde allí su patria,
Desde allí do à su despecho,
Llorando deja las armas
Con que del Sena al Pirene
Se lanzó por libertarla;

Y al ver la turba de esclavos Oue sus hierros afianzan. De infame triunfo orgullosos, Alejarse en algazara; Solo entónces, contemplando El suelo que ellos pisaran Y que aun torrentes de sangre Recien derramada bañan, En su rápida carrera Volcando cuerpos y almas; Se sienta en la alzada cima, A un lado la rota espada, Y al rumor de los torrentes Y del huracan que brama, Negra citara pulsando, Endechas lúgubres canta.

Llorad, vírgenes tristes de lheria, Nuestros héroes en fúnebre lloro; Dad al viento las trenzas de oro Y los cantos de muerte entonad;

Y vosotros ¡oh nobles guerreros, De la patria sosten y esperanza! Abrasados en sed de venganza, Odio eterno al tirano jurad.

#### CORO DE VIRGENES

Dános, noche, tu lóbrego manto, Nuestras frentes enlute el cipres; El robusto cayó: su sepulcro Del inicuo mancharon los piés.

Enrojece ; oh Pirene! tus cumbres Pura sangre del libre animoso, Y el tropel de los siervos odioso En su lago su sed abrevo.

Cayó en ellas la gloria de España, Cayó en ellas De Pablo valiente, Y la patria, inclinada la frente, Su gemido al del héroe juntó.

Sus cadenas la patria arrastrando, Y su manto con sangre teñido, Tardamente y con hondo gemido Va á la tumba del fuerte varon.

Y el ajado laurel de su frente Al sepulcro circunda llorosa, Miéntras ruge en la fúnebre losa, Aherrojado á sus piés, el leon.

#### CORO DE MANCEBOS

Traicion solo ha vencido al valiente; Sénos astro de triunfo y de honor, Tú, que siempre á los déspotas fuiste Como á negras tormentas el sol.

#### DESPEDIDA

## DEL PATRIOTA GRIEGO

DE LA

#### HIJA DEL APOSTATA

Era la noche: en la mitad del ciclo Su luz rayaba la argentada luna, Y otra luz mas amable destellaba De sus llorosos ojos la hermosura.

Allí en la triste soledad se hallaron Su amante y ella con mortal angustia, Y su voz en amarga despedida Por vez postrera la infeliz escucha.

- « Determinado está; sí, mi sentencia Para siempre selló la suerte injusta, Y cuando allá la eternidad sombría Este momento en sus abismos hunda,
- » ¡ Ojalá para siempre que el olvido, Suavizando el rigor de la fortuna, La imágen ¡ay! de las pasadas glorias Bajo sus alas lóbregas encubra!

6.

- » ¿ Por qué al nacer crüeles me arrancaron
   Del seno de mi madre moribunda,
   Y salvo he sido de mortales riesgos
   Para vivir penando en amargura?
- ¿ Por qué yo fuí por mi fatal destino Unido á ti desde la tierna cuna? ¿ Por qué nos hizo iguales en riqueza Y en linaje tambien mi desventura?
- » ¿ Por qué mi infancia en inocentes juegos Brilló contigo, y con delicia mutua Ambos tejimos el infausto lazo Que nuestras almas míseras anuda?
- »; Ah! para siempre adios : vano es ahora Acariciar memorias de ventura; Voló ya la ilusion de la esperanza, Y es vano amar sin esperanza alguna.
- » ¿ Qué puede el infeliz contra el destino? ¿ Qué ruegos moverán, qué desventuras El bajo pecho de tu infame padre? Infame, sí, que al despotismo jura
- » Vil sumision, y en sórdida avaricia Vende su patria á las riquezas turcas. Él apellida sacrosantas leyes El capricho de un déspota; él nos juzga
- » De rebeldes doquier : su voz comprada Culpa á su patria y al tirano adula :

El nos ordena ante el sultan odioso Humilde miedo y obediencia muda.

- » Mas no, que el alma de la Grecia existe; Santo furor su corazon circunda, Que ávido se hartará de sangre hirviente, Que nuevo ardor le infundirá y bravura.
- » No ya el tirano mandará en nosotros :
   Tristes rüinas, áridas llanuras,
   Cadáveres no mas serán su imperio :
   Será solo el señor de nuestras tumbas.
- » Ya osan ser libres los armados brazos
  Y ya rompen la bárbara coyunda;
  Y con júbilo á ti, todos ¡oh muerte!
  Y á ti, divina libertad, saludan.
- » Gritos de triunfo, sacudido el viento Hará que al éter resonando suban, O eterna muerte cubrirá á la Grecia En noche infanda y soledad profunda.
- » Ese altivo monarca, que embriagado Yace en perfumes y lascivia impura, Despechado sabrá que no hay cadena Que la mano de un libre no destruya.
- x Con rabia oirá de libertad el grito Sonar tremendo en la obstinada lucha, Y con miedo y horror su sed de sangre Torrentes hartarán de sangre turca.



- » Y tu padre tambien, si ora impudente So el poder del Islam su patria insulta, Pronto verá cuán formidable espada Blande en la lid la libertad sañuda.
- » Marcha y díle por mí que hay mil valientes,
  Y yo uno de ellos, que animosos juran
  Morir cual héroes ó romper el cetro
  A cuya sombra el pérfido se escuda.
- » Que aunque marcados con la vil cadena,
   No han sido esclavas nuestras almas nunca,
   Que el heredado ardor de nuestros padres
   Las hace hervir aun: que nuestra furia
- » Nos labrará, lidiando, en cada golpe Triunfo seguro ó noble sepultura. Díle que solo en baja servidumbre Puede vivir un alma cual la suya,
- » El alma de un apóstata que indigno Llega sus labios á la mano impura, Que de caliente sangre reteñida, Nuevos destrozos á su patria anuncia.
- » Perdóname, infeliz, si mis palabras Rudas ofenden tu filial ternura. Es verdad, es verdad: tu padre un tiempo Mi amigo se llamó, y ; ojalá nunca
- » Pasado hubieran tan dichosos dias! ¡Yo no llamara injusta á la fortuna!

l Cómo entónces mi mano enjugaria Las lágrimas que viertes de amargura!

- » Tu padre ¡ oh Dios! como engañoso amigo Cuando la Grecia la servil coyunda Intrépida rompió, cuando mi pecho Respiraba gozoso el aura pura
- » De la alma libertad, pensó el inicuo Seducirme tal vez con tu hermosura,
   Y en premio vil me prometió tu mano Si ser secuaz de su traicion inmunda,
- y desolar mi patria le ofrecia.
   ¡ Esclavo yo de la insolente turba
   De esclavos del sultan!!! Antes el ciclo
   Mis yertos miembros insepultos cubra,
- » Que goce yo de ignominiosa vida Ni en el seno feliz de tu dulzura. ¡Ah! para siempre adios : la infausta sucrte Que el lazo rompe que las almas junta,
- y Y va á arrancar tu co: azon del mio,
   Tan solo ahora una esperanza endulza.
   Yo te hallaré donde perpetuas dichas
   Las almas de los ángeles disfrutan.

[mento...]

» ¡Ah! para siempre adios... tente... un mo-Un beso nada mas... es de amargura... Es el último ¡oh Dios!... mi sangre hiela... ¡Ah! los martirios del infierno nunca » Igualaron mi pena y mi agonía.
 ¡ Terminara la muerte aquí mi angustia,
 Y aun muriera feliz! ¡ Mis ojos quema
 Una lágrima ¡ oh Dios! y tú la enjugas!

¡ Quién resistir podrá! — Basta, la hora
 Se acerca ya que mi partida anuncia.
 ¡ Ojalá para siempre que el olvido
 Suavizando el rigor de la fortuna,

» La imágen ¡ ay! de las pasadas glorias Bajo sus alas lóbregas encubra! »

Dice, y se alejan : á esperar consuelo La hija del Apóstata en la tumba; Él batallando pereció en las lides, Y ella víctima fué de su amargura.

# IGUERRA!

¿Oís? es el cañon. Mi pecho hirviendo El cántico de guerra entonará, Y al eco ronco del cañon venciendo, La lira del poeta sonará. El pueblo ved que la orgullosa frente
Levanta ya del polvo en que yacia,
Arrogante en valor, omnipotente,
Terror de la insolente tirania.

Rumor de voces siento,
Y al aire miro deslumbrar espadas
Y desplegar banderas;
Y retumban al son las escarpadas
Rocas del Pireneo;
Y retiemblan los muros
De la opulenta Cádiz, y el deseo
Crece en los pechos de vencer lidiando;
Brilla en los rostros el marcial contente,
Y donde quiera generoso acento
Se alza de patria y libertad tronando.

Al grito de la patria
Volemos, compañeros,
Blandamos los aceros
Que intrépida nos da.
A par en nuestros brazos
Ufanos la ensalcemos
Y al mundo proclamemos:
« España es libre ya. »
¡ Mirad, mirad en sangre
Y lágrimas teñidos
Reir los forajidos,
Gozar en su dolor!
¡ Oh! fin tan solo ponga
Su muerte á la contienda,

Y cada golpe encienda
Aun mas nuestro rencor.
¡Oh siempre dulce patria
Al alma generosa!
¡Oh siempre portentosa
Magia de libertad!
Tus inclitos pendones
Que el español tremola,
Un rayo tornasola
Del íris de la paz.

En medio del estruendo
Del bronce pavoroso,
Tu grito prodigioso
Se escucha resonar.
Tu grito que las almas
Inunda de alegría,
Tu nombre que á esa impía
Caterva hace temblar.

¿Quién hay joh compañeros! Que al bélico redoble No sienta el pecho noble Con júbilo latir? Mirad centelleantes. Cual nuncios ya de gloria, Reflejos de victoria Las armas despedir.

; Al arma! ¡ al arma! ¡ mueran los carlistas! Y al mar se lancen con bramido horrendo De la infiel sangre caudalosos rios,

Y atónito contemple el Océano
Sus olas combatidas
Con la traidora sangre enrojecidas.
Truene el cañon : el cántico de guerra,
Pueblos ya libres, con placer alzad :
Ved, ya desciende á la oprimida tierra.
Los hierros á romper, la libertad (1).

### A LA PATRIA

#### ELEGÍA

¡Cuán solitaria la nacion que un dia Poblara inmensa gente! ¡La nacion cuyo imperio se extendia Del ocaso al oriente! Lágrimas viertes, infeliz ahora, Soberana del mundo, ¡Y nadie de tu faz encantadora Borra el dolor profundo! . Oscuridad y luto tenebroso En ti vertió la muerte,

<sup>(</sup>i) Estos versos se leyeron en una funcion patriótica, celebrada en el teatro de la Cruz en 22 de octubre 1835.

ı.İ

Y en su furor el déspota sañoso Se complació en tu suerte.

No perdonó lo hermoso, patria mia; Cayó el jóven guerrero, Cayó el anciano, y la segur impía Manejó placentero.

So la rabia cayó la vírgen pura Del déspota sombrío, Como eclipsa la rosa su hermosura En el sol del estío.

¡Oh vosotros, del mundo habitadores! Contemplad mi tormento: ¿Igualarse podrán ¡ah! qué dolores Al dolor que yo siento?

Yo desterrado de la patria mia, De una patria que adoro, Perdida miro su primer valia, Y sus desgracias lloro.

Hijos espúreos y el fatal tirano Sus hijos han perdido, Y en campo de dolor su fértil llano Tienen ¡ay! convertido.

Tendió sus brazos la agitada España, Sus hijos implorando; Sus hijos fueron, mas traidora saña Desbarató su bando.

¿ Qué se hicieron tus muros torreados? ¡ Oh mi patria querida! ¿ Dónde fueron tus héroes esforzados, Tu espada no vencida? ¡Ay! de tus hijos en la humilde frente Está el rubor grabado : A sus ojos caido tristemente El llanto está agolpado.

Un tiempo España fué : cien héroes fueron En tiempos de ventura, Y las naciones tímidas la vieron Vistosa en hermosura.

Cual cedro que en el Libano se ostenta, Su frente se elevaba; Como el trueno á la vírgen amedrenta, Su voz las aterraba.

Mas ora, como piedra en el desierto, Yaces desamparada, Y el justo desgraciado vaga incierto Alla en tierra apartada.

Cubren su antigua pompa y poderío Pobre yerba y arena, Y el enemigo que tembló á su brio Burla y goza en su pena.

Virgenes, destrenzad la cabellera Y dadla al vago viento; Acompañad con arpa lastimera Mi lúgubre lamento.

Desterrados ; oh Dios! de nuestros lares, Lloremos duelo tanto:

¿ Quién calmará ¡ oh España! tus pesares? ¿ Quién secará tu llanto?

Londres, 1829;

## SONETO

Fresca, lozana, pura y olorosa, Gala y adorno del pensil florido, Gallarda puesta sobre el ramo erguido, Fragancia esparce la naciente rosa;

Mas si el ardiente sol lumbre enojosa Vibra del can en llamas encendido, El dulce aroma y el color perdido, Sus hojas lleva el aura presurosa.

Así brilló un momento mi ventura En alas del amor, y hermosa nube Fingi tal vez de gloria y de alegría;

Mas ¡ ay ! que el bien trocóse en amargura Y deshojada por los aires sube La dulce flor de la esperanza mia.

# A UNA ESTRELLA

¿Quién eres tú, lucero misterioso, Tímido y triste entre luceros mil, Que cuando miro tu esplendor dudoso, Turbado siento el corazon latir?

¿ Es acaso tu luz recuerdo triste De otro antiguo perdido resplandor, Cuando engañado como yo creiste Eterna tu ventura que pasó ?

Tal vez con sueños de oro la esperanza Acarició tu pura juventud, Y gloria y paz y amor y venturanza Vertió en el mundo tu primera luz.

Y al primer triunfo del amor primero Que embalsamó en aromas el Eden, Luciste acaso, mágico lucero, Protector del misterio y del placer.

Y era tu luz voluptüosa y tierna La que entre flores resbalando allí Inspiraba en el alma un ansia eterna De amor perpetuo y de placer sin fin.

Mas ¡ ay ! que luego el bien y la alegría En llanto y desventura se trocó; Tu esplendor empañó niebla sombría; Solo un recuerdo al corazon quedó.

Y ahora melancólico me miras Y tu rayo es un dardo del pesar : Si amor aun al corazon inspiras, Es un amor sin esperanza ya.

> ¡ Ay lucero! yo te vi Resplandecer en mi frente, Cuando palpitar sentí Mi corazon dulcemente Con amante frenesí.

Tu faz entónces lucia Con mas brillante fulgor, Miéntras yo me prometia Que jamas se apagaria Para mí tu resplandor.

¿ Quién aquel brillo radianto ¡Oh lucero! te robó, Que oscureció tu semblante, -Y á mi pecho arrebató La dicha en aquel instante?

¿ O acaso tú siempre así Brillaste y en mi ilusion Yo aquel esplendor te di Que amaba mi corazon, Lucero, cuando te vi? Una mujer adoré
Que imaginaria yo un cielo;
Mi gloria en ella cifré,
Y de un luminoso velo
En mi ilusion la adorné.

Y tá fuiste la aureola Que iluminaba su frente, Cual los aires arrebola El fálgido sol naciente, Y el puro azul tornasola.

Y astro de dicha y amores, Se deslizaba mi vida A la luz de tus fulgores, Por fácil senda florida, Bajo un cielo de colores.

Tantas dulces alegrías,
Tantos mágicos ensueños
¿ Dónde fueron?
Tan alegres fantasías,
Deleites tan halagüeños,
¿ Qué se hicieron?

Huyeron con mi ilusion
Para nunca mas tornar,
Y pasaron,
Y solo en mi corazon
Recuerdos, llanto y pesar
Ay! dejaron.

¡Ah lucero! tú perdiste Tambien tu puro fulgor, Y lloraste; Tambien como yo sufriste, Y el crudo arpon del dolor ¡Ay! probaste.

¡Infeliz! ¿por qué volví De mis sueños de ventura Para hallar Luto y tinieblas en ti, Y lágrimas de amargura Que enjugar?

Pero tú conmigo lloras,
Que eres el ángel caido
Del dolor,
Y piedad llorando imploras,
Y recuerdas tu perdido
Resplandor.

Lucero, si mi quebranto
Oyes, y sufres cual yo,
¡Ay! juntemos
Nuestras quejas, nuestro llanto;
Pues nuestra gloria pasó,
Juntos lloremos.

Mas hoy miro tu luz casi apagada, Y un vago padecer mi pecho siente: Que está mi alma de sufrir cansada, Seca ya de las lágrimas la fuente. ¡Quién sabe!... tú recobrarás acaso Otra vez tu pasado resplandor, A ti tal vez te anunciará tu ocaso Un oriente mas puro que el del sol.

A mí tan solo penas y amargura Me quedan en el valle de la vida; Como un sueño pasó mi infancia pura, Se agosta ya mi juventud florida.

Astro sé tú de candidez y amores Para el que luz te preste en su ilusion, Y ornado el porvenir de blancas flores, Sienta latir de amor su corazon.

Yo indiferente sigo mi camino A merced de los vientos y la mar, Y entregado en los brazos del destino, Ni me importa salvarme ó zozobrar.

# A JARIFA EN UNA ORGIA

Trae, Jarifa, trae tu mano, Ven y pósala en mi frente, Que en un mar de lava hirviente Mi cabeza siento arder.

7.

Ven y junta con mis labios Esos labios que me irritan, Donde aun los besos palpitan De tus amantes de ayer.

¿ Qué la virtud, la pureza?
¿ Qué la verdad y el cariño?
Mentida ilusion de niño,
Que halagó mi juventud.
Dadme vino: en él se ahoguen
Mis recuerdos; aturdida
Sin sentir huya la vida;
Paz me traiga el ataud.

El sudor mi rostro quema,
Y en ardiente sangre rojos
Brillan inciertos mis ojos.
Se me salta el corazon.
Huye, mujer; te detesto,
Siento tu mano en la mia,
Y tu mano siento fria,
Y tus besos hielos sen.

¡Siempre igual! Necias mujeres,
Inventad otras caricias,
Otro mundo, otras delicias,
O maldito sea el placer.
Vuestros besos son mentira,
Mentira vuestra ternura:
- Es fealdad vuestra hermosura,
Vuestro gozo es padecer.

Yo quiero amor, quiero gloria, Quiero un deleite divino, Como en mi mente imagino, Como en el mundo no hay; Y es la luz de aquel lucero Que engaño mi fantasía, Fuego fatuo, falso guia Que errante y ciego me tray.

¿Por qué murió para el placer mi alma, Y vive aun para el dolor impío? ¿Por qué si yazgo en indolente calma, Siento, en lugar de paz, árido hastío?

¿Por qué este inquieto, abrasador desco? ¿Por qué este sentimiento extraño y vago, Que yo mismo conozco un devaneo, Y busco aun su seductor halago?

¿ Por qué aun fingirme amores y placeres Que cierto estoy de que serán mentira? ¿ Por qué en pos de fantásticas mujeres Necio tal vez mi corazon delira,

Si luego, en vez de prados y de flores, Halla desiertos áridos y abrojos, Y en sus sandios ó lúbricos amores Fastidio solo encontrará y enojos? Yo me arrojé cual rápido cometa, En alas de mi ardiente fantasia: Doquier mi arrebatada mente inquieta Dichas y triunfos encontrar creja.

Yo me lancé con atrevido vuelo Fuera del mundo en la region etérea, Y hallé la duda, y el radiante cielo Vi convertirse en ilusion aérea.

Luego en la tierra la virtud, la gloria, Busqué con ansia y delirante amor, Y hediondo polvo y deleznable escoria Mi fatigado espíritu encontró.

Mujeres vi de virginal limpieza Entre albas nubes de celeste lumbre; Yo las toqué, y en humo su pureza Trocarse vi, y en lodo y podredumbre.

Y encontré mi ilusion desvanecida Y eterno é insaciable mi deseo : Palpé la realidad y odié la vida; Solo en la paz de los sepulcros creo.

Y busco aun y busco codicioso, Y aun deleites el alma finge y quiere : Pregunto y un acento pavoroso «¡Ay! me responde, desespera y muere.

» Muere, infeliz : la vida es un tormento, Un engaño el placer ; no hay en la tierra Paz para ti, ni dicha, ni contento, Sino eterna ambicion y eterna guerra.

» Que así castiga Dios el alma osada,
 Que aspira loca, en su delirio insano,
 De la verdad para el mortal velada
 A descubrir el insondable arcano.

¡Oh! cesa; no, yo no quiero Ver mas, ni saber ya nada: Harta mi alma y postrada, Solo anhela descansar.

En mi muera el sentimiento, Pues ya murió mi ventura, Ni el placer ni la tristura Vuelvan mi pecho á turbar.

Pasad, pasad en óptica ilusoria Y otras jóvenes almas engañad : Nacaradas imágines de gloria, Coronas de oro y de laurel, pasad.

Pasad, pasad, mujeres voluptuosas, Con danza y algazara en confusion; Pasad como visiones vaporosas Sin conmover ni herir mi corazon.

Y aturdan mi revuelta fantasía Los bríndis y el estruendo del festin, Y huya la noche y me sorprenda el dia En un letargo estúpido y sin fin. Ven, Jarifa; tú has sufrido Como yo; tú nunca lloras; Mas ¡ay triste! que no ignoras Cuán amarga es mi afliccion.

Una misma es nuestra pena. En vano el llanto contienes..... Tú tambien, como yo, tienes Desgarrado el corazon.

# CUENTO

## EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA

### PARTE PRIMERA

Sus fueres sus brios, Sus premáticas su voluntad. Quisore.—Parte primera.

Era mas de media noche,
Antiguas historias cuentan,
Cuando en sueño y en silencio
Lóbrega envuelta la tierra,
Los vivos muertos parecen,
Los muertos la tumba dejan.
Era la hora en que acaso
Temerosas voces suenan
Informes, en que se escuchan
Tácitas pisadas huecas,

Y pavorosas fantasmas Entre las densas tinieblas Vagan, y aullan los perros Amedrentados al verlas : En que tal vez la campana De alguna aruinada iglesia Da misteriosos sonidos De maldicion y anatema, Que los sábados convoca A las brujas á su fiesta. El cielo estaba sombrio. No vislumbraba una estrella, Silbaba lúgubre el viento, Y allá en el aire, cual negras Fantasmas, se dibujaban Las torres de las iglesias, Y del gótico castillo Las altísimas almenas, Donde canta ó reza acaso Temeroso el centinela. Todo en fin á media noche Reposaba, y tumba era De sus dormidos vivientes La antigua ciudad que riega El Tórmes, fecundo rio, Nombrado de los poetas, La famosa Salamanca, Insigne en armas y letras, Patria de ilustres varones, Noble archivo de las ciencias. Súbito rumor de espadas
Cruje y un ¡ay! se escuchó;
Un ay moribundo, un ay
Que penetra el corazon,
Que hasta los tuétanos hiela
Y da al que lo oyó temblor.
Un ¡ay! de alguno que al mundo
Pronuncia el último adios.

El ruido
Cesó,
Un hombre
Pasó
Embozado,
Y el sombrero
Recatado
A los ojos
Se caló.
Se desliza
Y atraviesa
Junto al muro
De una iglesia,
Y en la sombra
Se perdió.

Una calle estrecha y alta,
La calle del Ataud,
Cual si de negro crespon
Lóbrego eterno capuz
La vistiera, siempre oscura
Y de noche sin mas luz

Que la lámpara que alumbra Una imágen de Jesus, Atraviesa el embozado La espada en la mano aun, Que lanzó vivo reflejo Al pasar frente á la cruz.

Cual suele la luna tras lóbrega nube Con franjas de plata bordarla en redor, Y luego si el viento la agita, la sube Disuelta á los aires en blanco vapor:

Así vaga sombra de luz y de nieblas, Mística y aérea dudosa vision, Ya brilla, ó la esconden las densas tinieblas, Cual dulce esperanza, cual vana ilusion,

La calle sombría, la noche ya entrada, La lámpara triste ya pronta á espirar, Que á veces alumbra la imágen sagrada Y á veces se esconde la sombra á aumentar.

El vago fantasma que acaso aparece, Y acaso se acerca con rápido pié, Y acaso en las sombras tal vez desparece. Cual ánima en pena del hombre que fué,

Al mas temerario corazon de acero Recelo inspirara, pusiera pavor; Al mas maldiciente feroz bandolero El rezo á los labios trajera el temor. Mas no al embozado, que aun sangre su espada Destila, el fantasma terror infundió, Y, el arma en la mano con fuerza empuñada, Osado á su encuentro despacio avanzó.

Segundo don Juan Tenorio,
Alma fiera é insolente,
Irreligioso y valiente,
Altanero y reñidor:
Siempre el insulto en los ojos,
En los labios la ironía,
Nada teme y todo fia
De su espada y su valor.

Corazon gastado, mofa
De la mujer que corteja,
Y, hoy despreciándola, deja
La que ayer se le rindió.
Ni el porvenir temió nunca,
Ni recuerda en lo pasado
La mujer que ha abandonado,
Ni el dinero que perdió.

Ni vió el fantasma entre sueños Del que mató en desafío, Ni túrbó jamas su brio Recelosa prevision.

Siempre en lances y en amores, Siempre en báquicas orgías, Mezcla en palabras impías Un chiste á una maldicion. En Salamanca famoso
Por su vida y buen talante,
Al atrevido estudiante
Le señalan entre mil;
Fueros le da su osadía,
Le disculpa su riqueza,
Su generosa nobleza,
Su hermosura varonil.

Que su arrogancia y sus vicios, Caballeresca apostura, Agilidad y bravura Ninguno alcanza á igualar : Que hasta en sus crímenes mismos, En su impiedad y altiveza, Pone un sello de grandeza Don Félix de Montemar.

Bella y mas pura que el azul del cielo Con dulces ojos lánguidos y hermosos, Donde acaso el amor brilló entre el velo Del pudor que los cubre candorosos; Tímida estrella que refleja al suelo Rayos de luz brillantes y dudosos, Angel puro de amor que amor inspira, Fué la inocente y desdichada Elvira.

Elvira, amor del estudiante un dia, Tierna y feliz y de su amante ufana, Cuando al placer su corazon se abria,
Como al rayo del sol rosa temprana:
Del fingido amador que la mentia,
La miel falaz que de sus labios mana
Bebe en su ardiente sed, el pecho ajeno
De que oculto en la miel hierve el veneno.

Que no descansa de su madre en brazos Mas descuidado el candoroso infante, Que ella en los falsos lisonjeros lazos Que teje astuto el seductor amante: Dulces caricias, lánguidos abrazos, Placeres ¡ay! que duran un instante, Que habrán de ser eternos imagina La triste Elvira en su fassion divina.

Que el alma vírgen que halagó un encanto Con nacarado sueño en su pureza, Todo lo juzga verdadero y santo, Presta á todo virtud, presta belleza. Del cielo azul al tachonado manto, Del sol radiante á la inmortal riqueza, Al aire, al campo, á las fragantes flores, Ella añade esplendor, vida y colores.

Cifró en don Félix la infeliz doncella Toda su dicha, de su amor perdida; Fueron sus ojos á los ojos de ella Astros de gloria, manantial de vida. Cuando sus labios con sus labios sella, Cuando su voz escucha embebecida, Embriagada del dios que la enamora, Dulce le mira, extática le adora.

### PARTE SEGUNDA

..... Except the hollow sea's,

Mourns o' er the beauty of the Cyclades.

Byron. — D. Jaan, canto 4.

Está la noche serena De luceros coronada, Terso el azul de los cielos Como trasparente gasa.

Melancólica la luna Va trasmontando la espalda Del otero: su alba frente Tímida apénas levanta;

Y el horizonte ilumina, Pura vírgen solitaria, Y en su blanca luz süave El cielo y la tierra baña. Deslízase el arroyuelo Fúlgida cinta de plata Al resplandor de la luna, Entre franjas de esmeralda.

Argentadas chispas brillan Entre las espesas ramas, Y en el seno de las flores 'Tal vez aduermen las auras.

Tal vez despiertas susurran, Y al desplegarse sus alas, Mecen el blanco azahar, Mueven la aromosa acacia,

Y agitan ramas y flores Y en perfumes se embalsaman : Tal era pura esta noche Como aquella en que sus alas

Los ángeles desplegaron Sobre la primera llama Que amor encendió en el mundo, Del Eden en la morada.

¡Una mujer! ¿ Es acaso Blanca silfa solitaria, Que entre el rayo de la luna Tal vez misteriosa vaga?

Blanco es su vestido, ondea Suelto el cabello á la espalda, Hoja tras hoja las flores Que lleva en su mano, arranca.

Es su paso incierto y tardo, Inquietas son sus miradas, Mágico ensueño parece Que halaga engañosa el alma.

Ora, vedla, mira al cielo, Ora suspira, y se pára : Una lágrima sus ojos Brotan acaso y abrasa

Su mejilla; es una ola Del mar que en fiera borrasca El viento de las pasiones Ha alborotado en su alma.

Tal vez se sienta, tal vez Azorada se levanta; El jardin recorre ansiosa, Tal vez á escuchar se pára.

Es el susurro del viento, Es el murmullo del agua No es su voz, no es el sonido Melancólico del arpa.

Son ilusiones que fueron: Recuerdos ¡ay! que te engañan, Sombras del bien que pasó..... Ya te olvidó el que tú amas. Esa noche y esa luna Las mismas son que miraran Indiferentes tu dicha, Cual ora ven tu desgracia.

¡Ah! llora, sí, ¡pobre Elvira! ¡Triste amante abandonada! Esas hojas de esas flores Que distraida tú arrancas,

¿ Sabes adónde, infeliz, El viento las arrebata? Donde fueron tus amores, Tu ilusion y tu esperanza...

Deshojadas y marchitas, Pobres flores de tu alma!

Blanca nube de la aurora, Teñida de ópalo y grana, Naciente luz te colora, Refulgente precursora De la cándida mañana.

Mas ¡ay! que se disipó Tu pureza virginal, Tu encanto el aire llevó Cual la ventura ideal Que el amor te prometió. Hojas del árbol caidas Juguetes del viento son : ¡Las ilusiones perdidas ¡Ay! son hojas desprendidas Del árbol del corazon!

¡El corazon sin amor!
¡Triste páramo cubierto
Con la lava del dolor,
Oscuro inmenso desierto
Donde no nace una flor!

Distante un bosque sombrío, El sol cayendo en la mar, En la playa un aduar, Y á lo lejos un navío Viento en popa navegar;

Optico vidrio presenta En fantástica ilusion, Y al ojo encantado ostenta Gratas visiones, que aumenta Rica la imaginacion.

Tú eres, mujer, un fanal Trasparente de hermosura ¡Ay de ti! si por tu mal Rompe el hombre en su locura Tu misterioso cristal.

Mas ¡ay! dichosa tú, Elvira, En tu misma desventura, Que aun deleites te procura, Cuando tu pecho suspira, Tu misteriosa locura :

Que es la razon un tormento, Y vale mas delirar Sin juicio, que el sentimiento Cuerdamente analizar, Fijo en él el pensamiento.

Vedla, allí va que sueña en su locura Presente el bien que para siempre huyó: Dulces palabras con amor murmura: Piensa que escucha al pérfido que amó.

Vedla, postrada su piedad implora Cual si presente le mirara allí: Vedla, que sola se contempla y llora, Miradla delirante sonreir.

Y su frente en revuelto remolino Ha enturbiado su loco pensamiento, Como nublo que en negro torbellino Encubre el cielo y amontona el viento,

Y vedla cuidadosa escoger flores, Y las lleva mezcladas en la falda, Y, corona nupcial de sus amores, Se entretiene en tejer una guirnalda.

Y en medio de su dulce desvario Triste recuerdo el alma le importuna, Y al margen va del argentado rio, Y allí las flores echa de una en una;

Y las sigue su vista en la corriente, Una tras otras rápidas pasar, Y confusos sus ojos y su mente Se siente con sus lágrimas ahogar:

Y de amor canta, y en su tierna queja Entona melancólica cancion, Cancion que el alma desgarrada deja, Lamento jay! que llaga el corazon.

¿Qué me valen tu calma y tu terneza, Tranquila noche, solitaria luna, Si no calmais del hado la crudeza, Ni me dais esperanza de fortuna? ¿Qué me valen la gracia y la belleza, Y amar como jamas amó ninguna, Si la pasion que el alma me devora, La desconoce aquel que me enamora?

Lágrimas interrumpen su lamento, lnclina sobre el pecho su semblante, Y de ella en derredor susurra el viento Sus últimas palabras, sollozante.

Digitized by Google

Murió de amor la desdichada Elvira, Cándida rosa que agostó el dolor, Süave aroma que el viajero aspira Y en sus alas el aura arrebató.

Vaso de bendicion, ricos colores Reflejó en su cristal la luz del dia, Mas la tierra empañó sus resplandores, Y el hombre lo rompió con mano impia.

Una ilusion acarició su mente : Alma celeste para amar nacida, Era el amor de su vivir la fuente, Estaba junta á su ilusion su vida.

Amada del Señor, flor venturosa, Llena de amor murió y de juventud: Despertó alegre una alborada hermosa, Y á la tarde durmió en el ataud.

Mas despertó tambien de su locura Al término postrero de su vida, Y al abrirse á sus piés la sepultura, Volvió á su mente la razon perdida.

¡La razon fria! ¡la verdad amarga! ¡El bien pasado y el dolor presente!... ¡Ella feliz! ¡que de tan dura carga Sintió el peso al morir unicamente! Y conociendo ya su fin cercano, Su mejilla una lágrima abrasó; Y así al infiel con temblorosa mano, Moribunda su víctima escribió:

« Voy à morir : perdona si mi acento Vuela importuno à molestar tu oido : Él es, don Félix, el postrer lamento De la mujer que tanto te ha querido. La mano helada de la muerte siento... Adios : ni amor ni compasion te pido... Oye y perdona si al dejar el mundo, Arranca un ¡ ay! su angustia al moribundo.

»; Ah! para siempre adios. Por ti mi vida Dichosa un tiempo resbalar sentí, Y la palabra de tu boca oida Éxtasis celestial fué para mí. Mi mente aun goza en la ilusion querida Que para siempre; mísera! perdí... ; Ya todo huyó, despareció contigo! ; Dulces horas de amor, yo las bendigo!

» Yo las bendigo, sí, felices horas,
Presentes siempre en la memoria mia,
Imágenes de amor encantadoras,
Que aun vienen á halagarme en mi agonía.
Mas ¡ay! volad, huid, engañadoras
Sombras, por siempre; mi postrero dia
Ha llegado: perdon, perdon, ¡Dios mio!
Si aun gozo en recordar mi desvarío.

- y tú, don Félix, si te causa enojos Que te recuerde yo mi desventura, Piensa están hartos de llorar mis ojos Lágrimas silenciosas de amargura, Y hoy, al tragar la tumba mis despojos, Concede este consuelo á mi tristura : Estos renglones compasivo mira; Y olvida luego para siempre á Elvira.
- » Y jamas turbe mi infeliz memoria Con amargos recuerdos tus placeres; Goces te dé el vivir, triunfos la gloria, Dichas el mundo, amor otras mujeres: Y si tal vez mi lamentable historia A tu memoria con dolor trajeres, Llórame, sí; pero palpite exento Tú pecho de roedor remordimiento.
- » Adios por siempre, adios: un breve instante Siento de vida, y en mi pecho el fuego Aun arde de mi amor; mi vista errante
  Vaga desvanecida... ¡ calma luego,
  Oh muerte, mi inquietud!... ¡ Sola... espirante!...
  Amame: no, perdona: ¡ inútil ruego!
  Adios, adios ¡ tu corazon perdí!
   '¡ Todo acabó en el mundo para mí! »

Así escribió su triste despedida Momentos ántes de morir, y al pecho Se estrechó de su madre dolorida, Que en tanto inunda en lágrimas su lecho. Y exhaló luego su postrer aliento, Y á su madre sus brazos se apretaron Con nervioso y convulso movimiento, Y sus labios un nombre murmuraron.

Y huyó su alma á la mansion dichosa Do los ángeles moran... Tristes flores Brota la tierra en torno de su losa; El céfiro lamenta sus amores.

Sobre ella un sauce su ramaje inclina, Sombra le presta en lánguido desmayo, Y allá en la tarde, cuando el sol declina, Baña su tumba en paz su último rayo...

### PARTE TERCERA

### CUADRO DRAMATICO

Sarg. ¿Teneis mas que parar?
Franco.
Paro los ojes.

Los ojos, si, los ojos : que descreo
Del que los hizo para tal empleo.

Moneto. — San Fr. nco de Sciia.

#### PERSONAS.

D. FÉLIX DE MONTEMAR.D. DIEGO DE PASTRANA.SEIS JUGADORES.

En derredor de una mesa Hasta seis hombres están, Fija la vista en los naipes, Miéntras juegan al parar;

Y en sus semblantes se pintan El despecho y el afan : Por perder desesperados, Avarientos por ganar, Reina profundo silencio, Sin que lo rompa jamas Otro ruido que el del oro, O una voz para jurar.

Pálida lámpara alumbra Con trémula claridad Negras de humo las paredes De aquella estancia infernal.

Y el misterioso bramido Se escucha del huracan, Que azota los vidrios frágiles Con sus alas al pasar.

#### ESCENA I.

JUGADOR PRIMERO.

El caballo aun no ha salido.

JUGADOR SEGUNDO.

¿ Qué carta vino?

JUGADOR PRIMERO.

La sota.

JUGADOR SECUNDO.

Pues por poco se alborota.

JUGADOR PRIMERO.

Un caudal llevo perdido:

¡ Voto á Cristo!

JUGADOR SEGUNDO.

No jureis, Que aun no estais en la agonía.

JUGADOR. PRIMERO.

No hay su'erte como la mia.

JUGADOR SEGUNDO.

¿Y como cuánto perdeis?

JUGADOR PRIMERO.

Mil escudos y el dinero Que don Félix me entregó.

JUGADOR SEGUNDO.

¿Dónde anda?

JUGADOR PRIMERO.

¡Qué sé yo!

No tardará.

JUGADOR TERCERO.

Envido.

JUGADOR PRIMERO.

Quiero.

ESCENA II.

Galan de talle gentil, La mano izquierda apoyada En el pomo de la espada, Y el aspecto varonil:

Alta el ala del sombrero Porque descubra la frente, Con airoso continente Entró luego un caballero.

JUGADOR PRIMERO.

(Al que entra.)

Don Félix, á buena hors Habeis llegado.

D. FÉLIX.

¿Perdisteis?

JUGADOR PRIMERO.

El dinero que me disteis Y esta bolsa pecadora.

JUGADOR SEGUNDO.

Don Félix de Montemar Debe perder. El amor Le negara su favor Cuando le viera ganar.

D. FÉLIX (con desden).

Necesito ahora dinero Y estoy hastiado de amores.

(Al corro con altivez.)
Dos mil ducados, señores,
Por esta cadena quiero.

(Quitase una cadena que lleva al pecho.)

JUGADOR TERCERO.

Alta poneis la tarifa.

D. FÉLIX (con altivez).

La pongo en lo que merece. Si otra duda se os ofrece, Decid.

(Al corro.)

Se vende y se rifa.

JUGADOR CUARTO (aparte).

¿Y hay quién sufra tal afrenta?

D. FÉLIX.

Entre cinco están hallados. A cuatrocientos ducados Os toca, segun mi cuenta. Al as de oros. Allá va.

(Va echando cartas que toman los jugadores en silencio. Uno, dos...

(Al perdidoso.)
Con vos no cuento.

JUGADOR PRIMERO.

Por el motivo lo siento.

JUGADOR TERCERO.

¡El as! ¡el as! aqu'i está.

JUGADOR PRIMERO.

Ya ganó.

D. FÉLIX.

Suerte teneis. A un solo golpe de dados Tiro los dos mil ducados.

JUGADOR TERCERO.

¿En un golpe?

JUGADOR PRIMERO (d don Félix).

Los perdeis.

D. FÉLIX.

Perdida tengo yo el alma, Y no me importa un ardite.

JUGADOR TERCERO.

Tirad.

D. FÉLIX.

Al primer embite.

JUGADOR TERCERO.

Tirad pronto.

D. FÉLIX.

Tened calma:
Que os juego mas todavía,
Y en cien onzas hago el trato,
Y os llevais este retrato
Con marco de pedrería.

JUGADOR TERCERO.

¿ En cien onzas?

D. FÉLIX.

¿Qué dudais?

JUGADOR PRIMERO (tomando el retruto).

¡ Hermosa mujer!

JUGADOR CUARTO.

No es caro.

D. FÉLIX.

¿Quereis pararlas?

JUGADOR TERCERO.

Las paro.

Mas ganaré.

D. FÉLIX.

Si ganais (se registra todo), No tengo otra joya aquí.

JUGADOR PRIMERO (mirando el retrato).

Si esta imágen respirara....

D. FÉLIX.

À estar aquí la jugara A ella, al retrato y á mí:

JUGADOR TERCERO. Vengan los dados.

D. FÉLIX.

Tirad:

JUGADOR SEGUNDO.

Por don Félix cien ducados.

JUGADOR CUARTO.

En contra van apostados.

JUGADOR QUINTO.

Cincuenta mas. Esperad, No tireis.

JUGADOR SEGUNDO.

Van los cincuenta.

JUGADOR PRIMERO.

Yo, sin blanca, à Dios le ruego Por don Félix.

JUGADOR QUINTO.

Hecho el juego.

JUGADOR TERCERO.

¿Tiro?

D. FÉLIX.

Tirad con sesenta De à caballo.

(Todos se agrupan con ansiedad al rededor de la mesa. El tercer jugador tira los dados.)

JUGADOR CUARTO.

¿Qué ha salido?

JUGADOR SEGUNDO.

¡Mil demonios, que á los dos Nos lleven!

D. FÉLIX (con calma al PRIMERO).

¡Bien, vive Dios, Vuestros ruegos me han valido! Encomendadme otra vez, Don Juan, al diablo; no sea Que si os oye Dios, me vea Cautivo y esclavo en Fez.

JUGADOR TERCERO.

Don Félix, habeis perdido Solo el marco, no el retrato, Que entrar la dama en el trato Vuestra intencion no habrá sido.

D. FÉLIX.

¿Cuánto dierais por la dama?

JUGADOR TERCERO.

Yo, la vida.

D. FÉLIX.

No la quiero. Mirad si me dais dinero, Y os la llevais.

> JUGADOR TERCERO. ¡Buena fama

Lograréis entre las bellas Cuando descubran altivas Que vos las haceis cautivas, Para en seguida vendellas!

D. FÉLIX.

Eso á vos no importa nada. ¿Quereis la dama? Os la vendo.

JUGADOR TERCERO.

Yo de pinturas no entiendo.

D. FÉLIX (con cólera).

Vos hablais con demasiada Altivez é irreverencia De una mujer...; y si no!...

JUGADOR TERCERO.

De la pintura hablé yo.

TODOS.

Vamos, paz; no haya pendencia.

D. FÉLIX (sosegado).

Sobre mi palabra os juego Mil escudos.

JUGADOR TERCERO.

Van tirados.

D. FÉLIX.

A otra suerte de esos dados; Y el diablo les prenda fuego.

#### ESCENA III.

Pálido el rostro, cejijunto el ceño, Y torva la mirada, aunque afligida, Y en ella un firme y décidido empeño De dar la muerte ó de perder la vida,

Un hombre entró embozado hasta los ojos, Sobre las juntas cejas el sombrero: Víbrale al rostro el corazon enojos, El paso firme, el ánimo altanero.

Encubierta fatídica figura. — Sed de sangre su espíritu secó, Emponzoñó su alma la amargura, La venganza irritó su corazon.

Junto à don Félix llega.... y desatento No habla à ninguno, ni aun la frente inclina; Y en pié y delante de él y el ojo atento, Con iracundo rostro le examina.

Miró tambien don Félix al sombrío Huésped que en él los ojos enclavó, Y con sarcasmo desdeñoso y frio Fijos en él los suyos, sonrió.

#### D. FÉLIX.

Buen hombre, ¿ de qué tapiz Se ha escapado, — el que se tapa, — Que entre el sombrero y la capa Se os ve apénas la nariz? D. DIEGO.

Bien, don Félix, cuadra en vos Esa insolencia importuna.

D. FÉLIX.

(Al tercer jugador sin hacer caso de don Diego.)
Perdisteis.

JUGADOR TERCERO.

Se trocó: tiro y van dos.

(Vuelven d tirar.)

D. FÉLIX.

Gané otra vez.

(Al embozado.) No he entendido
Qué dijisteis, ni hice aprecio
De si hablasteis blando ó recio
Cuando me habeis respondido.

D. DIEGO.

A solas hablar querria.

D. FÉLIX.

Podeis, si os place, empezar, Que por vos no he de dejar Tan honrosa compañía. Y si Dios aquí os envía Para hacer mi conversion, No desprecieis la ocasion De convertir tanta gente, Miéntras que yo humildemente Aguardo mi absolucion.

D. DIEGO (desembozándose con ira).
 Don Félix, ¿no conoccis
 A don Diego de Pastrana?

D. FÉLIX.

A vos no, mas sí á una hermana Que imagino que teneis.

D. DIEGO.

¿Y no sabeis que murió?

D. FÉLIX.

Téngala Dios en su gloria.

D. DIEGO.

Pienso que sabeis su historia, Y quién fué quien la mató.

D. FÉLIX (con rarcasmo).
¡Quizà alguna calentura!

D. DIEGO.

¡ Mentis vos!

D. FÉLIX.

Calma, don Diego. Que si vos os morís luego, Es tanta mi desventura, Que aun me lo habrán de achacar, Y es en vano ese despecho. Si se murió, á lo hecho, pecho, Ya no ha de resucitar.

D. DIEGO.

Os estoy mirando y dudo Si habré de manchar mi espada Con esa sangre malvada, O echaros al cuello un nudo Con mis manos, y con mengua, En vez de desafiaros. El corazon arrancaros Y patearos la lengua. Que un alma, una vida, es Satisfaccion muy ligera, Y os diera mil si pudiera Y os las quitara despues. Jugo á mi labio han de dar Abiertas todas tus venas. Que toda tu sangre apénas Basta mi sed á calmar. ¡Villano!

(Tira de la espada: todos los jugadores se interponen.)

TODOS.

Fuera de aquí A armar quimera.

D. FÉLIX (con calma levantándose).

Tened,

Den Diego, la espada, y ved Que estoy yo muy sobre mi, Y que me contengo mucho. No sé por qué, pues tan frio En mi colérico brio Vuestras injurias escucho.

#### D. DIEGO.

(Con furor reconcentrado y con la espada desnuda.)

Salid de aquí; que á fe mia, Que estoy resuelto á mataros, Y no alcanzara á libraros La misma Vírgen María. Y es tan cierta mi intencion, Tan resuelta está mi alma, Que hasta mi cólera calma Mi firme resolucion. Venid conmigo.

## D. FÉLIX.

Allá voy;

Pero si os mato, don Diego, Que no me venga otro luego A pedirme cuenta. Soy Con vos al punto. Esperad Cuente el dinero... uno... dos...

(A don Diego.)

Son mis ganancias; por vos Pierdo aquí una cantidad Considerable de oro Que iba à ganar... ¿y por qué? Diez... quince... por no sé qué Cuento de amor... ¡un tesoro Perdido!... voy al momento. Es un puro disparate Empeñarse en que yo os mate : Lo digo como lo siento.

#### D. DIEGO.

Remiso andais y cobarde Y hablador en demasía.

## D. FÉLIX.

Don Diego, mas sangre fria:
Para renir nunca es tarde.
Y si aun fuera otro el asunto,
Yo os perdonara la prisa:
Pidierais vos una misa
Por la difunta, y al punto...

D. DIEGO.

¡ Mal caballero!...

## D. FÉLIX.

Don Diego, Mi delito no es gran cosa. Era vuestra hermana hermosa: La vi, me amó, creció el fuego, Se murió, no es culpa mia; Y admiro vuestro candor, Que no se mueren de amor Las mujeres hoy en dia.

D. DIEGO.

¿Estais pronto?

D. FÉLIX.

Están contados.

Vamos andando.

D. DIEGO.

¿Os reis?

(Con voz solemne.)

Pensad que á morir venís.

D. FÉLIX (Sale tras de él embolsándose el dinero con indiferencia).

Son mil trescientos ducados.

ESCENA IV.

Los jugadores.

JUGADOR PRIMERO.

Este don Diego Pastrana Es un hombre decidido. Desde Flandes ha venido Solo á vengar á su hermana.

JUGADOR SEGUNDO.

Pues no ha hecho mal disparate!

Me da el corazon su muerte.

JUGADOR TERCERO.

¿Quién sabe? acaso la suerte.....

JUGADOR CUARTO.

Me alegraré que lo mate.

# PARTE CUARTA

Salió en fin de aquel estado, para caer en el dolor mas sombrio, en la mas desalentada desesperacion y en la mayor amargura y desconsuelo que pueden apoderarse de este pobre corazon humano, que tan positivamente choca y se quebranta con los males, como con vaguedad aspira en algunos momentos, casisiempre sin conseguirlo, á tocar los bienes ligeramente y de pasada.

(La proteccion de un sastre; norela original por D. Miquel de los Santos Alvarez.)

Spiritus quidem promptus est; caro vero infirma.

(S. Marc. Erang.)

Vedle, don Félix es, espada en mano, Sereno el rostro, firme el corazon, Tambien de Elvira el vengativo hermano Sin piedad á sus piés muerto cayó. Y con tranquila audacia se adelanta Por la calle fatal del Ataud; Y ni medrosa aparicion le espanta, Ni le turba la imágen de Jesus.

La moribunda lámpara que ardia Trémula lanza su postrer fulgor, Y en honda oscuridad, noche sombría La misteriosa calle encapotó.

Mueve los piés el Montemar osado En las tinieblas con incierto giro, Cuando ya un trecho de la calle andado, Súbito junto á él oye un suspiro.

Resbalar por su faz sintió el aliento, Y á su pesar sus nervios se crisparon: Mas pasado el primero movimiento. A su primera rigidez tornaron.

«¿Quién va?» pregunta con la voz serena, Que ni finge valor, ni muestra miedo, El alma de invencible vigor llena, Fiado en su tajante de Toledo.

Palpa en torno de sí, y el impio jura, Y á mover vuelve la atrevida planta, Cuando hácia él fatídica figura Envuelta en blancas ropas se adelanta.

Flotante y vaga, las espesas nieblas Ya disipa y se anima y va creciendo Con apagada luz, ya en las tinieblas Su argentino blancor va apareciendo.

Ya leve punto de luciente plata, Astro de clara lumbre sin mancilla, El horizonte lóbrego dilata Y alla en la sombra en lontananza brilla.

Los ojos Montemar fijos en ella, Con mas asombro que temor la mira; Tal vez la juzga vagorosa estrella Que en el espacio de los cielos gira:

Tal vez engaño de sus propios ojos, Forma falaz que en su ilusion creó, O del vino ridículos antojos Que al fin su juicio á alborotar subió.

Mas el vapor del néctar jerezano Nunca su mente à trastornar bastara, Que ya mil veces embriagarse en vano En frenéticas órgias intentara.

« Dios presume asustarme : ¡ojalá fuera, Dijo entre sí riendo, el diablo mismo! Que entónces, vive Dios, quién soy supiera El cornudo monarca del abismo, »

Al pronunciar tan insolente ultraje La lámpara del Cristo se encendió: Y una mujer velada en blanco traje, Ante la imágen de rodillas vió. « Bienvenida la luz, » dijo el impío, « Gracias á Dios ó al diablo : » y con osada, Firme intencion y temerario brio, El paso vuelve á la mujer tapada.

Miéntras él anda, al parecer se alejan La luz, la imágen, la devota dama, Mas si él se pára, de moverse dejan : Y lágrima tras lágrima derrama

De sus ojos inmóviles la imágen. Mas sin que el miedo ni el dolor que inspira Su planta audaz, ni su impiedad atajen, Rostro á rostro á Jesus Montemar mira.

La calle parece se mueve y camina,
 Faltarle la tierra sintió bajo el pié;
 Sus ojos la muerta mirada fascina
 Del Cristo, que intensa clavada está en él.

Y en medio el delirio que embarga su mente, Y achaca él al vino que al fin le embriagó, La lámpara alcanza con mano insolente Del ara do alumbra la imágen de Dios;

Y al rostro la acerca, que el cándido lino Encubre, con ánimo asaz descortes; Mas la luz apaga viento repentino, Y la blanca dama se puso de pié.

Empero un momento creyó que Un rostro que vagos recuerdos Y alegres memorias confusas traia De tiempos mejores que pasaron ya,

Un rostro de un ángel que vió en un ensueño, Como un sentimiento que el alma halagó, Que anubla la frente con rígido ceño, Sin que lo comprenda jamas la razon.

Su forma gallarda dibuja en las sombras El blanco ropaje que ondeante se ve, Y cual si pisara mullidas alfombras, Deslízase leve sin ruido su pié.

Tal vimos al rayo de la luna llena Fugitiva vela de léjos cruzar, Que ya la hinche en popa la brisa serena, Que ya la confunde la espuma del mar.

Tambien la esperanza blanca y vaporosa Así ante nosotros pasa en ilusion, Y el alma conmueve con ansia medrosa Miéntras la rechaza la adusta razon.

#### D. FÉLIX.

«¡Qué! ¿sin respuesta me deja? ¿No admitís mi compañía? ¿Será quizá alguna vieja Devota?.....¡Chasco seria!

En vano, dueña, es callar, Ni hacerme señas que no: ·He resuelto que sí yo, Y os tengo de acompañar.

Y he de saber dónde vais Y si sois hermosa ó fea, Quién sois y cómo os llamais. Y aun cuando imposible sea,

Y fuerais vos Satanas Con sus llamas y sus cuernos, Hasta en los mismos infiernos, Vos delante y yo detras,

Hemos de entrar ¡vive Dios! Y aunque lo estorbara el cielo, Que yo he de cumplir mi anhelo Aun á despecho de vos:

Y perdonadme, señora, Si hay en mi empeño osadía, Mas fuera descortesía Dejaros sola á esta hora:

Y me va en ello mi fama, Que juro à Dios no quisiera Que por temor se creyera Que no he seguido à una dama.»

Del hondo del pecho profundo gemido, Crujido del vaso que estalla al dolor, Que apénas medroso lastima el oido, Pero que punzante rasga el corazon; Gemido de amargo recuerdo pasado, • De pena presente, de incierto pesar, Mortífero aliento, veneno exhalado Del que encubre el alma ponzoñoso mar;

Gemido de muerte lanzó y silenciosa La blanca figura su pié resbaló, Cual mueve sus alas sílfide amorosa Que apénas las aguas del lago rizó.

¡ Ay! el que vió acaso perdida en un dia La dicha que eterna creyó el corazon, Y en noche de nieblas, y en honda agonía En un mar sin playas muriendo quedó!...

Y solo y llévando consigo en su pecho, Compañero eterno su dolor crüel, El mágico encanto del alma deshecho, Su pena, su amigo y su amante mas fiel;

Miró sus suspiros llevarlos el viento, Sus lágrimas tristes perderse en el mar, Sin nadie que acuda ni entienda su acento, Insensible el cielo y el mundo á su mal...

Y ha visto la luna brillar en el cielo Serena y en calma miéntras él lloró, Y ha visto los hombres pasar en el suelo Y nadie á sus quejas los ojos volvió.

Y él mismo, la befa del mundo temblando, Su pena en su pecho profunda escondió, Y dentro en su alma su llanto tragando Con falsa sonrisa su labio vistió!!...

¡Ay! quien ha contado las horas que fueron, Horas otro tiempo que abrevió el placer, Y hoy solo y llorando piensa cómo huyeron Con ellas por siempre las dichas de ayer;

Y aquellos placeres, que el triste ha perdido, No huyeron del mundo, que en el mundo estan, Y él vive en el mundo do siempre ha vivido, Y aquellos placeres para él no son ya!!

¡Ay! el que des tubre por fin la mentira, ¡Ay! el que la triste realidad palpó, El que el esqueleto de este mundo mira, Y sus falsas galas loco le arrancó...

¡Ay! aquel que vive solo en lo pasado!... ¡Ay! el que su alma nutre en su pesar, Las horas que huyeron llamará angustiado, Las horas que huyeron y no tornarán...

Quien haya sufrido tan bárbaro duelo, Quien noches enteras contó sin dormir En lecho de espinas, maldiciendo al cielo, Horas sempiternas de ansiedad sin fin;

Quien haya sentido quererse del pecho Saltar á pedazos roto el corazon; Crecer su delirio, crecer su despecho; Al cuello cien nudos echarle el dolor; Ponzoñoso lago de punzante hielo, Sus lágrimas tristes que cuajó el pesar, Reventando ahogarle, sin hallar consuelo, Ni esperanza nunca, ni tregua en su afan...

Aquel, de la blanca fantasma el gemido, Unica respuesta que á don Félix dió, Hubiera, y su inmenso dolor, comprendido, Hubiera pesado su inmenso valor.

## D. FÉLIX.

« Si buscais algun ingrato, Yo me ofrezco agradecido; Pero ó miente ese recato, O vos sufrís el mal trato De algun celoso marido.

» ¿Acerté? ¡ Necia manía!
Es para volverme loco,
Si insistís en tal porfía;
Con los mudos, reina mia,
Yo hago mucho y hablo poco. »

Segunda vez importunada en tanto, Una voz de süave melodía El estudiante oyó que parecia Eco lejano de armonioso canto:

De amante pecho lánguido latido, Sentimiento inefable de ternura, Suspiro fiel de amor correspondido, El primer sí de la mujer aun pura. α Para mí los amores acabaron :
 Todo en el mundo para mí acabó :
 Los lazos que á la tierra me ligaron,
 El cielo para siempre desató. »

Dijo su acento misterioso y tierno, Que de otros mundos la ilusion traia, Eco de los que ya reposo eterno Gozan en paz bajo la tumba fria.

Montemar, atento solo á su aventura, Que es bella la dama y aun fácil juzgó, Y la hora, la calle y la noche oscura Nuevos incentivos á su pecho son.

- Hay riesgo en seguirme. Mirad ¡qué reparo!
- -Quizá luego os pese. Puede que por vos.
- -Ofendeis al cielo. Del diablo me amparo.
- -Idos, caballero, no tenteis á Dios. -
- Siento me enamora mas vuestro despego,
  Y si Dios se enoja, pardiez que hará mal :
  Véame en vuestros brazos y máteme luego.
  ¡ Vuestra última hora quizá esta será!...

Dejad ya, don Félix, delirios mundanos. — — ¡ Hola; me conoce! — ¡ Ay! ¡ temblad por vos! ¡ Temblad no se truequen deleites livianos En penas eternas! — Basta de sermon;

Que yo para oirlos la cuaresma espero; Y hablemos de amores, que es mas dulce hablar; Dejad ese tono solemne y severo, Que os juro, señora, que os sienta muy mal;

La vida es la vida : cuando ella se acaba, Acaba con ella tambien el placer. ¿De inciertos pesares por qué hacerla esclava? Para mí no hay nunca mañana ni ayer.

Si mañana muero, que sea en mal hora O en buena, cual dicen, ¿qué me importa à mí? Goce yo el presente, disfrute yo ahora, Y el diablo me lleve siquiera al morir.

- ¡Cúmplase en fin tu voluntad, Dios mio! La figura fatídica exclamó:
 Y en tanto al pecho redoblar su brio
 Siente don Félix y camina en pos.

Cruzan tristes calles,. Plazas solitarias, Arruinados muros, Donde sus plegarias Y falsos conjuros. En la misteriosa Noche borrascosa, Maldecida bruja Con ronca voz canta, Y de los sepulcros Los muertos levanta, Y suenan los ecos De sus pasos huecos En la soledad;

Miéntras en silencio Yace la ciudad, Y en lúgubre son Arrulla su sueño Bramando Aquilon.

Y una calle y otra cruzan, Y mas allá y mas allá: Ni tiene término el viaie. Ni nunca dejan de andar. Y atraviesan, pasan, vuelven, Cien calles quedando atras, Y paso tras paso siguen, Y siempre adelante van: Y à confundirse ya empieza Y a perderse Montemar, Que ni sabe á do camina, Ni acierta ya dónde está: Y otras calles, otras plazas Recorre y otra eiudad, Y ve fantásticas torres De su eterno pedestal Arrancarse, y sus macizas Negras masas caminar, Apoyándose en sus ángulos Que en la tierra, en desigual, Perezoso tranco fijan; Y á su monótono andar, Las campanas sacudidas Misteriosos dobles dan;

Miéntras en danzas grotescas Y al estruendo funeral En derredor cien espectros Danzan con torpe compas: Y las veletas sus frentes Bajan ante él al pasar, Los espectros le saludan, Y en cien lenguas de metal, Oye su nombre en los ecos De las campanas sonar. Mas luego cesa el estrépito. Y en silencio, en muda paz Todo queda, y desparece De súbito la ciudad; Palacios, templos, se cambian En campos de soledad, Y en un yermo y silencioso, Melancólico arenal, Sin luz, sin aire, sin cielo, Perdido en la inmensidad. Tal vez piensa que camina, Sin poder parar jamas, De extraño empuje llevado Con precipitado afan; Entretanto que su guia Delante de él sin hablar, Sigue misteriosa, y sigue Con paso rápido, y ya Se remonta ante sus ojos En alas del huracan,

Vision sublime, y su frente Ve fosfórica brillar Entre lívidos relámpagos En la densa oscuridad, Sierpes de luz, luminosos Engendros del vendaval: Y cuando duda si duerme, Si tal vez sueña ó está Loco, si es tanto prodigio, Tanto delirio verdad, Otra vez en Salamanca Súbito vuélvese à hallar. Distingue los edificios. Reconoce en donde está, Y en su delirante vértigo Al vino vuelve à culpar, Y jura, y siguen andando Ella delante, él detras.

«¡Vive Dios! dice entre sí, O Satanas se chancea, O no debo estar en mí, O el Málaga que bebí En mi cabeza aun humea.

Sombras, fantasmas, visiones.....
 Dale con tocar á muerto,
 Y en revueltas confusiones,
 Danzando estos torreones
 Al compas de tal concierto.

» Y el juicio voy à perder Entre tantas maravillas, Que estas torres llegué à ver, Como mulas de alquiler, Andando con campanillas.

» ¿ Y esta mujer quién será? Mas si es el diablo en persona, ¿A mí qué diantre me da? Y mas que el traje en que va En esta ocasion, le abona.

» Noble señora, imagino
Que sois nueva en el lugar:
Andar así es desatino:
O habeis perdido el camino,
O esto es andar por andar.

» Ha dado en no responder, Que es la mas rara locura Que puede hallarse en mujer, Y en que yo la he de quercr Por su paso de andadura.

En tanto don Félix à tientas seguia, Delante camina la blanca vision, Triplica su espanto la noche sombría, Sus horridos gritos redobla Aquilon.

Rechinan girando las férreas veletas, Crujir de cadenas se escucha sonar, Las altas campanas, por el viento inquietas, Pausados sonidos en las torres dan.

Rüido de pasos de gente que viene A compas marchando con sordo rumor, Y de tiempo en tiempo su marcha detiene. Y rezar parece en confuso son,

Llegó de don Félix luego á los oidos, Y luego cien luces á lo léjos vió, Y luego en hileras largas divididos, Vió que murmurando con lúgubre voz,

Enlutados bultos andando venian; Y luego mas cerca con asombro ve, Que un féretro en medio y en hombros traian Y dos cuerpos muertos tendidos en él.

Las luces, la hora, la noche, profundo, Infernal arcano parece encubrir. Cuando en hondo sueño yace muerto el mundo Cuando todo anuncia que habrá de morir,

Al hombre, que loco la recia tormenta Corrió de la vida, del viento á merced, Cuando una voz triste las horas le cuenta, Y en lodo sus pompas convertidas ve,

Forzoso es que tenga de diamante el alma Quien no sienta el pecho de horror palpitar, Quien como don Félix, con serena calma Ni en Dios ni en el diablo se ponga á pensar.

Digitized by Google

Así en tardos pasos, todos murmurando, El lúgubre entierro ya cerca llegó, Y la blanca dama devota rezando, Entrambas rodillas en tierra dobló.

Calado el sombrero y en pié, indiferente El féretro mira don Félix pasar, Y al paso pregunta con su aire insolente Los nombres de aquellos que al sepulcro van.

Mas ¡cuál su sorpresa, su asombro cuál fuera, Cuando horrorizado con espanto ve Que el uno don Diego de Pastrana era, Y el otro ¡Dios santo! y el otro era él...

Él mismo, su imágen, su misma figura, Su mismo semblante, que él mismo era en fin : Y duda, y se palpa, y fria pavura Un punto en sus venas sintió discurrir.

Al fin era hombre, y un punto temblaron Los nervios del hombre, y un punto temió; Mas pronto su antiguo vigor recobraron, Pronto su fiereza volvió al corazon.

> « Lo que es, dijo, por Pastrana, Bien pensado está el entierro; Mas es diligencia vana Enterrarme á mí, y mañana Me he de quejar de este yerro.

» Diga, señor enlutado, ¿A quién llevan á enterrar?

- Al estudiante endiablado Don Félix de Montemar, — Respondió el encapuchado.
- » Mientes, truhan. No por cierto. —
   Pues decidme á mí quién soy,
   Si gustais, porque no acierto
   Cómo á un mismo tiempo estoy
   Aquí vivo y allí muerto.
- » Yo no os conozco. Pardiez, Que si me llego á enojar, Tus burlas te haga llorar De tal modo, que otra vez Conozcas ya á Montemar.
- » ¡Villano!.... mas esto es llusion de los sentidos, El mundo que anda al reves, Los diablos entretenidos En hacerme dar traspiés.
- » ¡ El fanfarron de don Diego! De sus mentiras reniego, Que cuando muerto cayó, Al infierno se fué luego Contando que me mató. »

Diciendo así, soltó una carcajada, Y las espaldas con desden volvió: Se hizo el bigote, requirió la espada, Y á la devota dama se acercó. « Conque, en fin, ¿dónde vivís? Que se hace tarde, señora.

— Tarde, aun no; de aquí á una hora Lo será. — Verdad.dccís, Será mas tarde que ahora.

Esa voz con que haceis miedo
 De vos me enamora mas:
 Yo me he echado el alma atras;
 Juzgad si me dará un bledo
 De Dios ni de Satanas.

— » Cada paso que avanzais Lo adelantais à la muerte, Don Félix. ¿Y no temblais, Y el corazon no os advierte Que à la muerte caminais? »

Con eco melancólico y sombrío Dijo así la mujer, y el sordo acento, Sonando en torno del mancebo impío, Rugió en la voz del proceloso viento.

Las piedras con las piedras se golpearon, Bajo sus piés la tierra retembló, Las aves de la noche se juntaron, Y sus alas crujir sobre él sintió:

Y en la sombra unos ojos fulgurantes Vió en el aire vagar que espanto inspiran, Siempre sobre él saltándose anhelantes: Ojos de horror que sin cesar le miran. Y los vió y no tembló: mano á la espada Puso y la sombra intrépido embistió, Y ni sombra encontró ni encontró nada; Solo fijos en él los ojos vió.

Y alzo los suyos impaciente al cielo, Y rechinó los dientes y maldijo, Y en él creciendo el infernal anhelo, Con voz de enojo blasfemando dijo:

- « Seguid, señora, y adelante vamos: Tanto mejor si sois el diablo mismo, Y Dios y el diablo y yo nos conozcamos, Y acabese por fin tanto embolismo.
- » Que de tanto sermon, de farsa tanta,
   Juro, pardiez, que fatigado estoy :
   Nada mi firme voluntad quebranta,
   Sabed en fin que donde vayais voy.
- » Un término no mas tiene la vida:
   Término fijo; un paradero el alma:
   Ahora adelante. » Dijo, y en seguida
   Camina en pos con decidida calma.

Y la dama á una puerta se paró, Y era una puerta altísima, y se abrieron Sus hojas en el punto en que llamó, Que á un misterioso impulso obedecieron : Y tras la dama el estudiante entró : Ni pajes ni doncellas acudieron : Y cruzan á la luz de unas bujías Fantásticas, desiertas galerías.

Y la vision como engañoso encanto,
Por las losas deslízase sin ruido,
Toda encubierta bajo el blanco manto
Que barre el suelo en pliegues desprendido:
Y por el largo corredor en tanto
Sigue adelante, y siguela atrevido,
Y su temeridad raya en locura,
Resuelto Montemar à su aventura.

Las luces, como antorchas funerales, Lánguida luz y cárdena esparcian, Y en torno en movimientos desiguales Las sombras se alejaban ó venian: Arcos aquí ruinosos, sepulcrales, Urnas allí y estatuas se veian, Rotas columnas, patios mal seguros, Yerbosos, tristes, húmedos y oscuros.

Todo vago, quimérico y sombrío,
Edificio sin base ni cimiento
Ondula cual fantástico navío
Que anclado mueve borrascoso viento.
En un silencio aterrador y frio
Yace allí todo: ni rumor, ni aliento
Humano nunca se escuchó: callado,
Qorre allí el tiempo, en sueño sepultado.

Las muertas horas á las muertas horas Siguen en el reloj de aquella vida, Sombras de horror girando aterradoras, Que allá aparecen en medrosa huida; Ellas solas y tristes moradoras De aquella negra, funeral guarida, Cual soñada fantástica quimera, Vienen á ver al que su paz altera.

Y en él enclavan los hundidos ojos Del fondo de la larga galería, Que brillan léjos cual carbones rojos, Y espantaran la misma valentía: Y muestran en su rostro sus enojos Al ver hollada su mansion sombría, Y ora en grupos delante se aparecen, Ora en la sombra allá se desvanecen.

Grandiosa, satánica figura,
Alta la frente, Montemar camina,
Espíritu sublime en su locura,
Provocando la cólera divina:
Fábrica frágil de materia impura,
El alma que la alienta y la ilumina,
Con Dios le iguala, y con osado vuelo
Se alza á su trono y le provoca á duelo.

Segundo Lucifer que se levanta
Del rayo vengador la frente herida,
Alma rebelde que el temor no espanta,
Hollada sí, pero jamas vencida:
El hombre en fin que en su ansiedad quebranta
Su límite á la cárcel de la vida,

Y á Dios llama ante él á darle cuenta, 'Y descubrir su inmensidad intenta.

Y un báquico cantar tarareando, Cruza aquella quimérica morada, Con atrevida indiferencia andando, Mofa en los labios, y la vista osada: Y el rumor que sus pasos van formando, Y el golpe que al andar le da la espada, Tristes ecos, siguiéndole detras, Repiten con monótono compás.

Y aquel extraño y único rüido Que de aquella mansion los ecos llena, En el suelo y los techos repetido, En su profunda soledad resuena: Y espira allá cual funeral gemido Que lanza en su dolor la ánima en pena, Que al fin del corredor largo y oscuro Salir parece de entre el roto muro.

Y en aquel otro mundo, y otra vida, Mundo de sombras, vida que es un sueño, Vida, que con la muerte confundida, Ciñe sus sienes con letal beleño; Mundo, vaga ilusion descolorida De nuestro mundo y vaporoso ensueño, Son aquel ruido y su locura insana, La sola imágen de la vida humana.

Que alla su blanca misteriosa guia De la alma dicha la ilusion parece, Que ora acaricia la esperanza impia, Ora al tocarla ya se desvanece: Blanca, flotante nube, ç e en la umbría Noche, en alas del cétiro se mece, Su airosa ropa, desplegada al viento, Semeja en su callado movimiento:

Humo süave de quemado aroma Que al aire en ondas á perderse asciende, Rayo de luna que en la parda loma, Cual un broche su cima al éter prende; Silfa que con el alba envuelta asoma Y al nebuloso azul sus alas tiende, De negras sombras y de luz teñidas, Entre el alba y la noche confundidas.

Y ágil, veloz, aérea y vaporosa, Que apénas toca con los piés al suelo, Cruza aquella morada tenebrosa La mágica vision del blanco velo: Imágen fiel de la ilusion dichosa Que acaso el hombre encontrará en el cielo. Pensamiento sin fórmula y sin nombre, Que hace rezar y blasfemar al hombre.

Y al fin del largo corredor llegando,
Montemar sigue su callada guia,
Y una de marmol negro va bajando
De caracol torcida gradería,
Larga, estrecha y revuelta, y que girando
En torno de é. y sin cesar veia

11

Suspendida en el aire y con violento, Veloz, vertiginoso movimiento.

Y en eterna espiral y en remolino
Infinito prolóngase y se extiende,
Y el juicio pone en loco desatino
A Montemar que en tumbos mil desciende,
Y envuelto en el violento torbellino
Al aire se imagina, y se desprende,
Y sin que el raudo movimiento ceda,
Mil vueltas dando, á los abismos rueda:

Y de escalon en escalon cayendo,
Blasfema y jura con lenguaje inmundo,
Y su furioso vértigo creciendo,
Y despeñado rápido al profundo,
Los silbos ya del huracan oyendo,
Ya ante él pasando en confusion el mundo,
Ya oyendo gritos, voces y palmadas,
Y aplausos y brutales carcajadas;

Llantos y ayes, quejas y gemidos, Mofas, sarcasmos, risas y denuestos, Y en mil grupos acá y allá reunidos, Viendo debajo de él, sobre él enhiestos, Hombres, mujeres, todos confundidos, Con sandia pena, con alegres gestos, Que con asombro estúpido le miran Y en el perpetuo remolino giran:

Siente por fin que de repente para, Y un punto sin sentido se quedó; Mas luego valoroso se repara,
Abrió los ojos y de pié se alzó:
Y fué el primer objeto en que pensara
La blanca dama, y alredor miró,
Y al pié de un triste monumento hallóla
Sentada en medio de la estancia, sola.

Era un negro solemne monumento Que en medio de la estancia se elevaba, Y à un tiempo à Montemar ¡ raro portento! Una tumba y un lecho semejaba: Ya imaginó su loco pensamiento Que abierta aquella tumba le aguardaba; Ya imaginó tambien que el lecho era Tálamo blando que al esposo espera.

Y pronto recobrada su osadía,
Y á terminar resuelto su aventura,
Al cielo y al infierno desafía
Con firme pecho y decision segura:
A la blanca vision su planta guia,
Y á descubrirse el rostro la conjura,
Y á sus piés Montemar tomando asiento,
Así la habló con animoso acento:

« Diablo, mujer ó vision, Que, á juzgar por el camino Que conduce á esta mansion, Eres puro desatino O diabólica invencion:

- » Si quier de parte de Dios, Si quier de parte del diablo, ¿ Quién nos trajo aquí á los dos? Decidme en fin ¿ quién sois vos? Y sepa yo con quién hablo:
- » Que mas que nunca palpita Resuelto mi corazon,
   Cuando en tanta confusion,
   Y en tanto arcano que irrita,
   Me descubre mi razon
- » Que un poder aquí supremo, Invisible se ha mezclado, Poder que siento y no temo, A llevar determinado Esta aventura al extremo. »

Fúnebre Llanto De amor, Oyese En tanto En son

Flébil, blando, Cual quejido Dolorido Que del alma Se arrancó : Cual profundo Ay! que exhala Moribundo Corazon.

Música triste,
Lánguida y vaga,
Que á par lastima
Y el alma halaga;
Dulce armonía
Que inspira al pecho
Melancolía,
Como el murmullo
De algun recuerdo
De antiguo amor,
A un tiempo arrullo
Y amarga pena
Del corazon.

Mágico embeleso,
Cántico ideal,
Que en los aires vaga
Y en sonoras ráfagas
Aumentado va:
Sublime y oscuro,
Rumor prodigioso,
Sordo acento lúgubre,
Eco sepulcral,
Músicas lejanas,
De enlutado parche
Redoble monótono,
Cercano huracan,

Que apénas la copa
Del árbol menea
Y bramando está:
Olas alteradas
De la mor bravía,
En noche sombría
Los vientos en paz,
Y cuyo rugido
Se mezcla al gemido
Del muro que trémulo
Las siente llegar:
Pavoroso estrépito,
Infalible présago
De la tempestad.

Y en rapido crescendo, Los lúgubres sonidos Mas cerca vanse oyendo Y en ronco rebramar; Cual trueno en las montañas Que retumbando va, Cual rugen las entrañas De horrisono volcan.

Y algazara y gritería, Crujir de afilados huesos, Rechinamiento de dientes Y retemblar los cimientos, Y en pavoroso estallido Las losas del pavimento Separando sus junturas Irse poco á poco abriendo,

Siente Montemar, y el ruido
Mas cerca crece, y á un tiempo
Escucha chocarse cráneos,
Ya descarnados y secos,
Temblar en torno la tierra,
Bramar combatidos vientos,
Rugir las airadas olas,
Estallar el ronco trueno,
Exhalar tristes quejidos
Y prorumpir en lamentos.
Todo en furiosa armonía,
Todo en frenético estruendo
Todo en confuso trastorno,
Todo mezclado y diverso.

Y luego el estrépito crece
Confuso y mezclado en un son,
Que ronco en las bóvedas hondas
Tronando furioso zumbó;
Y un eco que agudo parece
Del ángel del juicio la voz,
En tiple, punzante alarido
Medroso y sonoro se alzó:
Sintió, removidas las tumbas,
Crujir á sus piés con fragor,
Chocar en las piedras los cráncos
Con rabia y ahinco feroz,

Romper intentando la losa, Y huir de su eterna mansion, Los muertos, de súbito oyendo El alto mandato de Dios.

Y de pronto en horrendo estampido Desquiciarse la estancia sintió, Y al tremendo tartáreo rijido Cien espectros alzarse miró: De sus ojos los húecos fijaron Y sus dedos enjutos en él; Y despues entre sí se miraron, Y á mostrarle tornaron despues; Y enlazadás las manos siniestras, Con dudoso, espantado ademan Contemplando, y tendidas sus diestras Con asombro al osado mortal. Se acercaron despacio, y la seca Calavera, mostrando temor, Con inmóvil, irónica mueca Inclinaron, formando enredor.

Y entónces la vision del blanco velo Al fiero Montemar tendió una mano, Y era su tacto de crispante hielo, Y resistirlo audaz intentó en vano:

Galbánica, cruel, nerviosa y fria, Histérica y horrible sensacion, Toda la sangre coagulada envía Agolpada y helada al corazon.... Y á su despecho y maldiciendo al ciclo, De ella apartó su mano Montemar, Y temerario alzándola á su velo, Tirando de él la descubrió la faz.

¡ Es su esposo!! los ecos retumbaron,
¡ La esposa al fin que su consorte halló!!
Los espectros con júbilo gritaron:
¡ Es el esposo de su eterno amor!!

Y ella entónces gritó: ¡ Mi esposo!! Y era (¡ Desengaño fatal! ¡ triste verdad!)
Una sórdida, horrible calavera,
La blanca dama del gallardo andar!...

Luego un caballero de espuela dorada. Airoso, aunque el rostro con mortal color, Traspasado el pecho de fiera estocada, Aun brotando sangre de su corazon,

Se acerca y le dice, su diestra tendida, Que impávido estrecha tambien Montemar: — « Al fin la palabra que disteis cumplida, Doña Elvira, vedla, vuestra esposa es ya:

- » Mi muerte os perdono. Por cierto, don Diego, Repuso don Félix tranquilo á su vez,
  Me alegro de veros con tanto sosiego,
  Que á fe no esperaba volveros á ver.
- » En cuanto á ese espectro que decís mi esposa, Raro casamiento venísme á ofrecer :

11.

Su faz no es por cierto ni amable ni hermosa; Mas no se os figure que os quiera ofender:

- » Por mujer la tomo, porque es cosa cierta, Y espero no salga fallido mi plan, Que en caso tan raro y mi esposa muerta, Tanto como viva no me cansará.
- » Mas antes decidme si Dios ó el demonio Me trajo a este sitio, que quisiera ver Al uno ú al otro, y en mi matrimonio Tener por padrino siquiera a Luzbel:
- Cualquiera ó entrambos con su corte toda,
   Estando estos nobles espectros aquí,
   No perdiera mucho viniendo á mi boda...
   Hermano don Diego, ¿ no pensais así? »

Tal dijo don Félix con fruncido ceño, En torno arrojando con fiero ademan Miradas audaces de altivo desdeño, Al Dios por quien jura capaz de arrostrar.

El cariado, lívido esqueleto,
Los frios, largos y asquerosos brazos,
Le enreda en tanto en apretados lazos,
Y ávido le acaricia en su ansiedad:
Y con su boca cavernosa busca
La boca á Montemar, y á su mejilla
La árida, descarnada y amarilla
Junta y refriega, repugnante faz.

Y el, envuelto en sus secas coyunturas, Aun mas sus nudos que se aprietan siente, Baña un mar de sudor su ardida frente Y crece en su impotencia su furor; Pugna con ansia á desasirse en vano, Y cuanto mas airado forcejea, Tanto mas se le junta y le desea El rudo espectro que le inspira horror.

Y en furioso, velez remolino,
Y en aérea fantástica danza,
Que la mente del hombre no alcanza
En su rápido curso á seguir,
Los espectros su ronda empezaron,
Cual en círculos raudos el viento
Remolinos de polvo violento
Y hojas secas agita sin fin.

Y elevando sus áridas manos Resonando cual lúgubre eco, Levantóse en su cóncavo hueco Semejante á un aullido una voz Pavorosa, monótona, informe, Que pronuncia sin lengua su boca, Cual la voz que del áspera roca En los senos el viento formó.

« Cantemos, dijeron sus gritos, La gloria, el amor de la esposa, Que enlaza en sus brazos dichosa Por siempre al esposo que amó: Su boca á su boca se junte, Y selle su eterna delicia, Süave, amorosa caricia Y lánguido beso de amor.

» Y en mutuos abrazos unidos, Y en blando y eterno reposo, La esposa enlazada al esposo Por siempre descansen en paz : Y en fúnebre luz ilumine Sus bodas fatídica tea, Les brinde deleites y sea La tumba su lecho nupcial. »

Miéntras, la ronda frenética Que en raudo giro se agita, Mas cada vez precipita Su vértigo sin ceder; Mas cada vez se atropella, Mas cada vez se arrebata, Y en círculos se desata Violentos mas cada vez:

Y escapa en rueda quimérica, Y negro punto parece Que en torno se desvanece A la fantástica luz, Y sus lúgubres aullidos Que pavorosos se extienden, Los aires rápidos hienden Mas prolongados aun.

Y à tan continuo vértigo A tan funesto encanto, A tan horrible canto, A tan tre menda lid; Entre los brazos lúbricos Que aprémianle sujeto, Del hórrido esqueleto, Entre caricias mil:

Jamas vencido el animo, Su cuerpo ya rendido, Sintió desfallecido Faltarle, Montemar; Y á par que mas su espíritu Desmiente su miseria, La flaca, vil materia Comienza á desmayar.

Y siente un confuso,
Loco devaneo,
Languidez, mareo
Y angustioso afan:
Y sombras y luces,
La estancia que gira,
Y espíritus mira
Que vienen y van.

Y luego á lo léjos, Flébil en su oido, Eco dolorido
Lánguido sonó,
Cual la melodía
Que el aura amorosa,
Y el aura armoniosa
De noche formó:

Y siente luego
Su pecho ahogado,
Y desmayado,
Turbios sus ojos,
Sus graves párpados,
Flojos caer:
La frente inclina
Sobre su pecho,
Y á su despecho,
Siente sus brazos
Lánguidos, débiles
Desfallecer.

Y vió luego Una llama Que se inflama Y murió; Y perdido, Oyó el eco De un gemido Que espiró.

> Tal dulce Suspira

La lira
Que hirió
En blando
Concento
Del viento
La voz,

Leve, Breve Son.

En tanto en nubes de carmin y grana
Su luz el alba arrebolada envía,
Y alegre regocija y engalana
Las altas torres el naciente dia:
Sereno el cielo, calma la mañana,
Blanda la brisa, trasparente y fria,
Vierte á la tierra el sol con su hermosura
Rayos de paz y celestial ventura.

Y huyó la noche y con la noche huian Sus sombras y quiméricas mujeres, Y á su silencio y calma sucedian El bullicio y rumor de los talleres: Y á su trabajo y á su afan volvian Los hombres y á sus frívolos placeres, Algunos hoy volviendo á su faena De zozobra y temor el alma llena:

¡Que era pública voz, que llanto arranca Del pecho pecador y empedernido,

### EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA.

196

Que en forma de mujer y en una blanca Túnica misteriosa revestido, Aquella noche el diablo à Salamanca Habia en fin por Montemar venido!!... Y si, lector, dijerdes ser comento, Como me lo contaron, te lo cuento.

# EL DIABLO MUNDO

### **PROLOGO**

La humanidad entra en los períodos de su existencia por iguales trámites que el hombre en los de la vida: infancia, virilidad y madurez; admiracion y contento en la primera edad, entusiasmo y fuerza en la segunda, reflexion y exámen en la tercera; y en tanto el poeta es en el órden moral el jefe de la humanidad de su tiempo y de aquellas generaciones que vendrán, hasta donde el dedo de la Providencia trace un círculo sobre el campo de la duda, y allí ya, para el poeta y sus coetáneos, se levanta un muro de ignorancia que es la frontera del saber posible, y donde una inteligencia nueva se prepara á empezar con nuevas gentes y con un nuevo poeta que, semejante al focus de la lente, en sí reuna todos los rayos luminosos que partan de la circunferencia.

La sociedad naciente cantó sin duda los fenómenos de la naturaleza; cantó la luz, cantó las sombras, el amor instintivo, la amistad sencilla, las flores, los torrentes y las aves. De esta poesía oral que, obrada la época de transicion, debió perderse naturalmente, nos quedan los libros de la Biblia, llenos de sencilla sublimidad; y luego despues una civilizacion mas adelantada formuló la égloga, el idilio y el himno, que no son, en nuestro sentir, otra cosa que reminiscencias cultivadas de aquella poesía patriarcal y campestre natural á los primeros tiempos.

Tras el período inocente pastoril, entró el mundo en la edad heróica, y Homero, trocando el caramillo por la trompa, se anunció cantando los dioses, las pasiones, el valor, las venganzas y la guerra.

La poesía épica quedó escrita, el pensamiento de aquellas generaciones formulado, Homero pasó á la posteridad junto con sus obras; el genio de Smirna fué inmediatamente admirado como un semidios, y su libro cual un espejo mágico, donde vieron reflejarse lo pasado, lo que no existia, con todas sus fases y colores.

Homero es la pirámide que arranca de los tiempos heróicos, monumento eminentísimo, desde cuya cumbre se domina toda la Grecia de Ulíses, y en su centro se guardan los nombres de los héroes todos, todas las hazañas, todo el saber, las creencias, los vicios y virtudes en conjunto de una época grande.

El síntoma de desvirtuacion se apoderó de la sociedad aquella, y la Grecia conquistadora fué sojuzgada á su vez.

La civilizacion, la creencia, el entusiasmo y la fuerza pasaron á Italia; pero la era romana fué ya heterogénea hasta cierto punto, y de transicion hácia el cristianismo.

Quiso Virgilio ponerse al frente de su época; pero no consiguió ciertamente mas que colocarse á espaldas de Homero.

Roma en primer lugar sabia mas que Virgilio, y la Eneida, hecha esclava voluntaria de la Odisea, se afana en su seguimiento, sin advertirse el poeta de que canta un nuevo pueblo, una filosofía distinta, y de que el genio en su independencia prescribe una regla, donde quiera que estampa la huella.

Es la Eneida, sin embargo, un poema, artisticamente hablando, mas meditado, un libro mas correcto, y aunque siempre sobre la pauta del poeta griego, es el amor de Dido mas espiritual, un sentimiento mil veces mas justo y elevado que el amor que Homero pinta, resultado de una época mas adelantada en cultura.

Radió por fin el cristianismo revolucionando la sociedad, y de aquella lucha de ideas confusas que se controvertian entre la neblina de la ignorancia, de aquella fe ardiente y de aquel desarrollo del alma, debia resultar una época aparte de los siglos anteriores, y fué la edad media del mundo.

Un poeta espiritualista podia ser solo la expresion fiel y el producto de una nueva era, y esta brotó á Dante con todo el saber de su tiempo, arrollando mil preocupaciones, solo con el presentimiento de su genio, que dentro del corazon lo empujaba por la extraña senda que siguió, contraviniendo la voluntad de los sabios y los nobles, para ilustrar despues á su pueblo, á los nobles y á los sabios de su tiempo, dando norma á

un nuevo lenguaje, fórmula al sentimiento, y elevacion é impulso de progreso á las ideas.

Dante es pues la pirámide de la edad media, y su Divina comedia es un faro que domina resplandeciendo sobre las tinieblas de una época nueva, para mas allá disiparlas..... Así Homero y Dante, el uno à igual altura en frente al otro, se divisan como dos términos, entre el vacío de los siglos que los separan.

Inmediato á Dante produjo la Inglaterra á Shakspeare, pero este autor, por la naturaleza de su talento, encerró sus obras en las estrechas dimensiones del teatro, y aunque todas ellas reunidas forman un tratado del mundo, se ve como el poeta tuvo que reposarse á semejanza de quien camina jornada por jornada, por no poder acaso cruzar de un solo vuelo por encima del campo donde la humanidad se revuelve mal contenta.

Shakspeare, sin embargo, con mas genio que saber, con mayor presentimiento que cálculo, adelanto la forma del poema dramático, que se habia atrevido Dante á indicar solo muy ligeramente. Shakspeare presintió sin duda que el drama, sin las cortapisas de las bambalinas y de los bastidores, llegaria á producir el poema dramático, que la mayor ilustracion y la filosofía aceptarian como la fórmula mas adelantada en los siglos venideros.

Así es que Gœthe ha cultivado este género despues en el Fausto, y Byron lo impulsó á la perfeccion en el · Manfredo.

El poema mas aventajado de este siglo, que ofrecer-

nos pueden entre su repertorio literario los franceses, es sin alguna duda el Genio del Cristianismo, y nosotros se lo concedemos, á la par que les negamos tenga aquel mérito tan en alto grado, como ellos pretenden. El Genio del Cristianismo está escrito con mas poesía teológica que sentimiento poético, y por eso no convence siempre que el autor conspira á convencer. La obra de M. de Chateaubriand no está madurada en el corazon, sino en el invernáculo del entendimiento; es un libro escrito ad hoc, pero no inspirado, dictado si por la conveniencia y ayudado por la erudicion y por el cálculo... Creemos no obstante que, si bien no es un poema como los que hemos indicado de pasada, es por lo ménos el mejor arte poético que se ha escrito jamas. M. de Chateaubriand nos ha demostrado que la teología lleva infinitas ventajas à la mitología para tratar la poesía. Hay ademas bellezas de primer órden que imitar, explicadas con la práctica de ellas mismas en la obra del profundo literato frances, y nos condolemos de haber traslucido en ella una cosa que no será, pero que nos induce à creer que allí se ve al cristiano de oficio y al escritor de profesion.

La sociedad se encuentra ya en su edad de madurez; nuestra época es la de reflexion y examen, como las de Homero y Dante fuéronlo de entusiasmo y fuerza: pero, que el corazon manda el mundo, es una máxima irrefutable; con él han dominado los héroes, y con él los filósofos ardientes que lograron imprimir su sello en la humanidad propagaron sus respectivas doctrinas.

La cabeza por si sola, por maz fuerza lógica que en-

cierre, no dará mas que la disertacion escolástica, y sus productos carecerán de los divinos vuelos del entusiasmo, que tras de sí arrastra y conduce hasta la verdad que preconiza.

El corazon impresionable, unido al vigor intelectual, la union de sentimientos é ideas clevadas, la meditacion y la inspiracion, juntas con la magia de estilo y cierta revelacion que recorre lo pasado, que desvela en el porvenir, y que sondea lo presente; ingenio fértil que agrupa los contrastes, que crea la accion y la desenlaza, concluido el objeto que se propone; en una palabra, la concepcion en el desempeño de un plan tan grande é ilustrado que abarque nuestra sociedad entera, son calidades imprescindibles para el poeta que pretenda elevarse sobre tantos millones de hombres como el mundo moderno encierra.

El jóven don José de Espronceda se levanta con la osadía del genio, para escalar adonde nadie se ha atrevido á mirar de hito en hito sin confundirse.

Aspira nuestro poeta á compendiar la humanidad en un libro, y lo primero que al empezarlo ha hecho, ha sido romper todos los preceptos establecidos, excepto el de la unidad lógica.

En el prólogo del *Diablo Mundo* se ven recorridos todos los tonos de la poesía, los del sentimiento y los de la metrificacion, con un desempeño que asombra, y desde luego se anuncia un pensamiento colosal en medio de una tempestad de dudas, que el señor Espronceda, con la magia que posee, amontona sobre el lector con objeto tal vez de disiparlas mas adelante. El poeta se coloca tambien en mitad de esa atmósfera de dudas; pero cuando él levanta la cabeza para mirarlas y suelta la voz para analizarlas, medidas tendrá de antemano sus gigantescas fuerzas.

Empieza el poeta suponiendo que, enajenado en la meditacion, durante las horas silenciosas de la noche, siente un rumor extraño, el cual llama á sus sentidos y los despierta. Aquel rumor informe, aquella música augusta, aquel estrépito solemne son todas las pasiones del mundo, son todos los intereses encontrados de la vida, las afecciones, los odios, el amor, la gloria, la riqueza, los vicios y las virtudes; son el quejido en fin del universo entero que llega en revuelto torbellino á la par con la inspiracion, y esta desplega ante la fantasía mil monstruos alegóricos trazados con inimitable facilidad y pasmosa valentía.

Las visiones pasan, el ruido va gradualmente perdiéndose en lontananza hasta que cesa donde acaba la introduccion del poema.

El primer canto es la exposicion del gran drama que se propone desenvolver el señor Espronceda.

Un hombre agobiado por la edad, amargado por la dolorosa é inútil experiencia, cierra desesperado un libro en que leia, y convencido tristemente de la esterilidad de la ciencia, se queda dormido.

Entónces se le presenta la muerte y le entona un himno que convida á la paz del sepulcro. Con placer siente el anciano aterirse sus entumecidos miembros; y gozándose está en la enervacion de su espíritu, cuando la inmortalidad súbito se ostenta ante sus ojos, y canta otro himno, en oposicion al de la muerte; y así como la primera se le brindó, ella tambien se ofrece al moribundo.

La eleccion es inmediata; el hombre opta por la inmortalidad y rejuvenece. El cántico de esta deidad no se encamina á inmortalizar el espíritu, es la inmortalidad de la materia lo que ella da, y lo que el hombre recibe.

La imágen de la muerte tiene la novedad que presta este filósofo à cuanto sale de su pluma : está vestida de melancólica belleza; es dulce y apacible, es la muerte que se hace desear cuando, exentos ya de preocupaciones, sentimos el corazon cansado y el alma descontenta.

La inmortalidad, como hemos dicho, se alza luego y se adelanta sobre el horizonte pálido de la muerte, para borrarlo con su magnificencia deslumbradora.

Imposible se hace que acerquemos siquiera nuestras palabras al lujo de pensamiento, de expresion y de saber que desplega Espronceda en esta descripcion sublime, la mas afortunada acaso de cuantas se han visto hasta hoy en lengua castellana.

La variedad de tonos que á su arbitrio emplea el poeta, tonos ya humildes, ya elevados, áridos ó festivos, placenteros, sombríos, desesperados é inocentes, son como la faz del mundo, sobre la cual está condenado á discurrir su héroe. Esa sinuosidad del Diablo Mundo es la superficie de la tierra: aquí un valle, mas adelante un monte, flores y espinas, aridez y verdura, chozas y

palacios, pozas inmundas, arroyos serenos y rios despeñados.

Espronceda en la poesía con tal superioridad maneja el habla castellana, que ha revolucionado la versificacion. Antes la armonía imitativa estaba reducida á asimilar en uno ó dos versos el galopar monótono de un caballo de guerra por ejemplo, y hoy nuestro aventajado poeta expresa con los tonos en todo un poema, no solo lo que sus palabras retratan, simo hasta la fisonomía moral que caracteriza las imágenes, las situaciones y los objetos de que se ocupa... Esta es la armonía del sentimiento, llevada á la perfeccion por el sentimiento intimo y delicado del que escribe.

Como por el rugido se conoce al leon, como por el planido se infiere del que padece cuál será el grado de su dolor, así por las entonaciones de que se vale Espronceda en el *Diablo Mundo*, inferimos las palabras y los conceptos que de estas van á resultar.

Grande, dilatado, inmenso es el campo poético que el poeta ha desplegado á su frente, para trazar carrera al héroc del poema en cuestion.

Repetimos que en nuestro juicio es el plan mayor que hasta hoy se ha concebido para un poema. Su héroc ha rejuvenecido ya como el doctor Fausto, pero su mocedad no es el préstamo de un tiempo mezquino, por la hipoteca y la enajenacion del alma: el protagonista del Diablo Mundo, sin nombre hasta ahora, ha aceptado la juventud y la inmortalidad sin condiciones.

En el drama de Gœthe, Fausto no es mas que un mancebo à medias, porque su corazon es siembre el del

doctor, y esto le hace no participar nunca de los placeres en sazon, ántes por lo contrario están siempre emponzoñados por el juicio.

Acaso fué este el pensamiento de Gœthe, y nosotros nos guardaremos de tildarlo, porque esa continuada carcoma de *Fausto* es una sublimidad del talento que lo creó.

Mas si Espronceda se propone enseñarnos el mundo físico y moral'para probarnos que la inmortalidad de la materia es el hastío y la condenacion sobre la tierra, juzgamos que su héroe, al retroceder en la carrera de la vida, debe hacerlo por completo, volviéndole la virginidad al alma, la inexperiencia al juicio, y dándole unas sensaciones no gastadas.

La experiencia, la moralidad y el saber deben pertenecer al poeta, que no es personaje de accion en el drama, sino el disertador y el genio que penetra en las entrañas de su obra.

Con fundada esperanza nos lisonjeamos de que el poema de *El Diablo Mundo* despertará en la Europa civilizada un respetuoso recuerdo de la patria de Cervántes.

Si el jóven autor, con cuya leal amistad nos honramos, no decae en ese maravilloso vuelo que ha sabido dar á los dos primeros cantos de *El Diablo Mundo*, viva penetrado de que, si lo presente pertenece á los grandes poetas que murieron, el porvenir será para él.

La posteridad solamente hace pública justicia al talento que no domina por las armas.

Antonio Ros de Olano.

### INTRODUCCION

AL POEMA TITULADO

# EL DIABLO MUNDO

### A MI AMIGO

## DON ANTONIO ROS DE OLANO

EL AUTOR

JOSÉ DE ESPRONCEDA

# EL DIABLO MUNDO

CORO DE DEMONIOS.

Voguemos, voguemos, La barca empujad, Que rompa las nubes, Que rompa las nieblas, Los aires, las llamas, Las densas tinieblas, Las olas del mar.

Voguemos, crucemos,
Del mundo el confin;
Que hoy su triste carcel quiebran
Libres los diablos en fin,
Y con música y estruendo
Los condenados celebran,
Juntos cantando y bebiendo,
Un diabólico festin.

### EL POETA

¿ Qué rumor Léjos suena, Que el silencio En la serena Negra noche interrumpió?

¿Es del caballo la veloz carrera, Tendido en el escape volador, O el áspero rugir de hambrienta fiera, O el silbido tal vez del aquilon? ¿O el eco ronco de lejano trueno Que en las hondas cavernas retumbó, O el mar que amaga con su hinchado seno, Nuevo Luzbel, al trono de su Dios?

Densa niebla
Cubre el cielo,
Y de espíritus
Se puebla
Vagarosos,
Que aquí el viento
Y allí cruzan
Vaporosos
Y sin cuento.

Y aguí tornan, Y allí giran, Ya se juntan, Se retiran, Ya se ocultan, Ya aparecen, Vagan, vuelan, Pasan, huyen. Vuelven, crecen, Disminuyen, Se evaporan, Se coloran, Y entre sombras Y reflejos, Cerca y léjos Ya se pierden;

12.

Ya me evitan Con temor, Ya se agitan Con furor, En aérea danza fantástica A mi alredèdor.

Vago enjambre de vanos fantasmas De formas diversas, de vario color, En cabras y sierpes montados y en cucrvos, Y en palos de escobas, con sordo rumor:

Baladros lanzan y aullidos, Silbos, relinchos, chirridos, Y en desacordado estrépito, El fantástico escuadron Mueve horrenda algarabía, Con espantosa armonía Y horrísona confusion.

Del toro ardiente al mugido
Responde en ronco graznar
La malhadada corneja,
Y al agorero cantar
De alguna hechicera vicja,
El gato buía y maulla,
El lobo erizado aulla,
Ladra furioso el mastin:
Y ruidos, voces y acentos
Mil se mezclan y confunden,

Y pavor y miedo infunden Los bramidos de los vientos; Que al mundo amagan su fin En guerra los elementos.

Relámpago rápido
Del cielo las bóvedas
Con luz rasga cárdena,
Y encima descúbrese
Jinete fantástico,
Quizá el genio indómito
De la tempestad.

De cien truenos juntos retumba el fragor En bosques, montañas, cavernas, torrentes: Quizá son del miedo los genios potentes Que el cántico entonan de espanto y terror.

Lanzando bramidos hórridos, Y tronchando añosos árboles,
Irresistible su impetu,
Teñida en colores lívidos,
Gigante forma flamígera
Cabalga en el huracan.
Quizá el genio de la guerra,
Cuya frente tornasola
Con roja vaga aureola
El relámpago fugaz.

Aquí retiembla la tierra, Allí rebrama la mar, Altísima catarata Zumba y despéñase allá:

Alli torrentes de lava Lanza mugiente volcan; Aqui temerosa tromba Se agita en la tempestad,

Y agua, fuego, peñas, árbolcs Avida sorbe al pasar; Allí colgada la luna, Con torva, cárdena faz,

Triste, fatídica, inmóvil En la inmensa oscuridad, Mas entristece que alumbra, Cual lámpara sepulcral:

Allí bramidos de guerra Se escuchan, y el golpear Del acero, y de las trompas El estrépito marcial:

Aquí relinchar caballos Y estruendo de pelear; Allí retumban cañones, Lamentos suenan allá,

Y alaridos, voces, ayes Y súplicas y llorar; Aquí desgarradas músicas Y cantares; acullá Ruido de gentes que danzan Con bullicioso compas; Acá risas y murmullos, Riñas y gritos allá.

Allí el estruendo se escucha De amotinada ciudad, Carcajadas, orgías, bríndis, Y maldecir y jurar.

Aquí el susurro entre flores Del cefirillo galan, Allí el eco interrumpido De algun suspiro fugaz.

Ora un beso, una palabra, De alguna trova el final; Todo en confusa discordia Se oye á un tiempo resonar,

Breve compendio del mu. do, La tartárea bacanal, Y trastornan y confunden Tanto estrépito á la par:

Y aturden, turban, marcan Tanta vision, tanto afan.

UN CORO.

Allá va la nave : ¿Quién sabe do va?

¡Ay! ¡triste el que fia Del viento y la mar!

UNA VOZ.

¿Qué importa? el destino Su rumbo marcó. ¿ Quién nunca sus leyes Mudar alcanzó? Allá va la nave; Vogad sin temor, Ya el aura la arrulle, Ya silbe Aquilon.

SEGUNDO CORO.

Venid, levantemos Segunda Babel, El velo arranquemos Que esconde al sabet.

UNA VOZ.

Verdad, te buscamos Osamos subir Al último cielo Volando tras ti, Con noble avaricia Y en ansia sin fin De ver cuanto ha sido Y está por venir.

TERCER CORO.

Mentira, tú eres Luciente cristal, Color de oro y nácar Oue encanta el mirar.

UNA VOZ.

Feliz á quien meces, Mentira, en tus sueños, Tú sola halagüeños Placeres nos das. ¡Ay! ¡nunca busquemos La triste verdad! La mas escondida Tal vez, ¿qué traerá? ¡Traerá un desengaño! ¡Con él un pesar!

# VARIAS VOCES

### PRIMERA VOZ.

Yo combato por la gloria, Su corona es de laurel, Cantame versos, poeta, Póstrate, mundo, á mis piés.

#### SEGUNDA VOZ.

Yo levantaré un palacio Que oro y perlas ornarán; Príncipes serán mis siervos; El pueblo, Dios me creará.

#### TERCERA VOZ.

Venid, hermosas, a mi, Dadme deleite y amor, Voluptuosa pereza, Besos de dulce sabor; Y entre perfumes y aromas, Bullentes vinos, y al son Del arpa, blanda me arrulle Y armoniosa vuestra voz.

CUARTA VOZ.

Venid, empujadme, La cima toqué, Subidme, que luego La mano os daré.

#### QUINTA VOZ.

¡Ay! yo caí de la elevada cumbre En honda sima que á mis piés se abrió: Grande es mi pena, larga mi agonía!... ¡Una mano! ¡ayudadme! ¡compasion!

#### SEXTA VOZ.

Errante y amarrado a mi destino, Vago solo y en densa oscuridad. ¡Siempre viajando estoy, y mi camino Ni descanso ni término tendrá!

SÉTIMA VOZ.

Sin pena vivamos En calma feliz, Gozar es mi estrella, Cantar y reir.

4 5

### OCTAVA VOZ.

¿Quién calmará mi dolor? ¿Quién enjugará mi llanto? ¿No habrá alivio á mi quebranto? ¿Nadie escucha mi clamor?

### EL POETA

¿ Dónde estoy? Tal vez bajé A la mansion del espanto, Tal vez yo mismo creé Tanta vision, sueño tanto, Que donde estoy ya no sé.

Hórrida turba, quiza Que en tormenta y confusion, A anunciar al mundo va Su ruina y desolacion, Mensajeros de Jehova:

¿Quiénes sois, genios sombríos Que junto à mí os agolpais? ¿Sois vanos delirios mios, O sois verdad? ¿Qué buscais? ¿Qué quereis? ¿adónde vais?

Mas de la célica cumbre Llamëante catarata En ondas de viva lumbre Súbito miro saltar.

Y ola tras ola de fuego Vuela en el aire y se alcanza Con estruendo y furor ciego, Como despeñado mar.

Y al hondo abismo en seguida Se precipita y se pierde La catarata encendida Que en arco rápido cae. Océano inmenso volcado Rojos los aires incendia, En tumbos arrebatado Recia tormenta lo trae.

Y en medio negra figura Levantada en pie se mece, De colosal estatura Y de imponente ademan. Sierpes con su cabellera Que sobre su frente silban, Su boca espantosa y fiera Como el crater de un volcan. De duendes y trasgos Muchedumbre vana Se agita y se afana En pos su señor.

Y allí entre las llamas Resbalan, se lanzan, Y juegan y danzan Saltando en redor.

Bullicioso séquito Que vienen y van, Visiones fosfóricas, Ilusion quizá.

Trémulas imágenes Sin marcada faz, Su voz sordo estrépito Que se oye sonar, Cual zumbido unísono De mosca tenaz.

Allí entre las llamas
Hirviendo en monton,
No cesa su ronco
Monótono son,
Murmurando á un tiempo mismo
Todos juntos y á una voz,
Y apareciéndose súbito
Ora fuego, ora vapor.

Tendió una mano el infernal gigante Y la turba calló, y oyóse solo En silencio el estrépito atronante Del flamígero mar: luego un acento Claro, distinto, rápido y sonoro Por la vaga region cruzó del viento Con rara melancólica armonía, Que brotaba doquiera, Y un eco en derredor lo repetia.

Voz admirable, y vaga, y misteriosa, Viene de allá del alto firmamento, Crece bajo la tierra temblorosa, Vaga en las alas del callado viento. Voz de amargo placer, voz dolorosa, Incomprensible mágico portento, Voz que recuerda al alma conmovida El bien pasado y la ilusion perdida.

«¡Ay! » exclamó, con lamentable queja, Y en torno resonó triste gemido, Como el recuerdo que en el alma deja La voz de la mujer que hemos querido. «¡Ay! ¡cuán terrible condicion me aqueja Para llorar y maldecir nacido, Víctima yo de mi fatal deseo, • Que cumplirse jamas mis ansias veo!

» ¿ Quién es Dios? ¿ Donde está? Sobre la cumbre De eterna luz que altísima se ostenta, Tal vez en trono de celeste lumbre Su incomprensible majestad se asienta: De mundos mil la inmensa pesadumbre Con su mano tal vez rige y sustenta, Sempiterno, infinito, omnipotente, Invisible doquier, doquier presente.

- » Y allá en la gran Jerusalen divina Tal vez escucha en holocausto santo Del querub que á sus piés la frente inclina, Voces que exhalan armonioso canto. La máquina sonora y cristallina Del mundo rueda en derredor en tanto, Y entre aromas, y gloria, y resplandores, Recibe humilde adoracion y amores.
- » Santo, Santo, los ángeles le cantan, Hosanna, Hosanna en las alturas suena, Rayos de luz perfilan y abrillantan Nube de incienso y trasparencia llena; Y en ella con murmullo se levantan, Paz demandando á la mansion serena, Las preces de los hombres en su duelo, Y paz les vuelve y bendicion el cielo.
- » ¿Es Dios tal vez el Dios de la venganza, Y hierve el rayo en su irritada mano, Y la angustia, el dolor, la muerte lanza Al inocente que le implora en vano? ¿Es Dios el Dios que arranca la esperanza, Frívolo, injusto y sin piedad tirano, Del corazon del hombre, y le encadena, Y á eterna muerte al pecador condena?

- » Embebido en su inmenso poderío, ¿Es Dios el Dios que goza en su hermosura, Que arrojó el universo en el vacío, Leyes le dió y abandonó su hechura? ¿Fué vanidad del hombre y desvarío Soñarse imágen de su imágen pura? ¿Es Dios el Dios que en su eternal sosiego Ni vió su llanto ni escuchó su ruego?
- »; Tal vez secreto espíritu del mundo, El universo anima y alimenta, Y derramado su hálito fecundo Alborota la mar y el cielo argenta, Y á cuanto el orbe en su ámbito profundo Tímido esconde ó vanidoso ostenta, Presta con su virtud desconocida Alma, razon, entendimiento y vida?
- » ¿ Y es Dios tal vez la inteligencia esada Del hombre siempre en ansias insaciable, Siempre volando y siempre aprisionada De vil materia en carcel deleznable? ¿ A esclavitud eterna condenada, A fiera lucha, á guerra interminable, Tal vez estás, divinidad sublime, Que otra divinidad de inercia oprime?
- » ¿Y es en su vida el universo entero llimitado campo de pelea, Cada elemento un triste prisionero Que su cadena quebrantar desea,

Y ardes en todo, espíritu altanero, Lumbre matriz, devoradora tea, Como el que oculto, misterioso aliento Mueve la mar con loco movimiento?

» ¿ Cuándo tu guerra término tendrá, Y romperás tu lóbrega prision? ¿ Su faz el universo cambiará? ¿ Creará otros seres de inmortal blason, O la muerte silencio te impondrá? ¿ Volarás fugitivo á otra region, O, disipando la materia impura, El mundo inundarás de tu hermosura? »

« - ¿Quién sabe? acaso yo soy El espíritu del hombre Cuando remonta su vuelo A un mundo que desconoce, Cuando osá apartar los rayos Que á Dios misteriosó esconden, Y analizarle atrevido . Frente á frente se propone. Y entre tanto que impasibles Giran cien mundos y soles Bajo la ley que gobierna Sus movimientos acordes. Traspasa su estrecho límite La imaginacion del hombre, Jinete sobre las alas De mi espíritu veloces,

Y otra vez va á mover guerra, A alzar rebeldes pendones, Y hasta el origen creador Causa por causa recorre; Y otra vez se hunde conmigo En los abismos, en donde En tiniebla y lobreguez Maldice á su Dios entónces. Ay! su corazon se seca, Y huyen de él sus ilusiones; Delirio son engañoso Sus placeres, sus amores, Es su ciencia vanidad, Y mentira son sus goces: Solo es verdad su impotencia, Su amargura y sus dolores!

» Tu me engendraste, mortal, Y hasta me distes un nombre; Pusiste en mi tus tormentos, En mi alma tus rencores, En mi mente tu ansiedad, En mi pecho tus furores, En mi labio tus blasfemias É impotentes maldiciones; Me erigiste en tu verdugo, Me tributaste temores, Y entre Dios y yo partiste El imperio de los orbes. Y yo soy parte de ti,

18.



Soy ese espíritu insomne Que te excita y te levanta De tu nada á otras regiones, Con pensamientos de ángel, Con mezquindades de hombre.

» Tú te agitas como el mar Que alza sus olas enormes, Humanidad, en oleadas Por quebrantar tus prisiones. XY en vano será que empujes, Que ondas con ondas agolpes, Y de tu cárcel la linde Con vehemente furia azotes? ¿Será en vano que tu mente A otras esferas remontes. Sin que los negros arcanos De vida y de muerte ahondes? ¿Viajas tal vez hácia atras? ¿Adelante tal vez corres? ¿ Quizá una ley te subyuga? ¿Quizá vas sin saber donde? Las creencias que abandonas, Los templos, las religiones Que pasaron, y que luego Por mentira reconoces. ¿Son quizá ménos mentira Que las que ahora te forjes? ¿ No serán tal vez verdades Los que tú juzgas errores?

» Mas tú como yo impulsada Por una mano de bronce, Allá vas, y en vano, en vano Descanso pides á voces : Los siglos se precipitan, Se hunden cien generaciones, Piérdense imperios y pueblos, Y el olvido los esconde: Y tú allá vas, allá vas Abandonada y sin norte, Despeñada y de tropel Y en aparente desórden: Y ora inundas la llanura. Allanas luego los montes, No hay hondo abismo ni cielo Que à descubrir no te arrojes!! ¡ Pobre ciega! loca, errante, Aquí sagaz, allí torpe, Tú misma para ti misma Toda arcano y confusiones.

» Y ya por senda trazada Viajes sometida y dócil, Y sigas crédula en paz Las huellas de tus mayores; Ya nuevas galas te vistas, Y de las antiguas mofes, Y rebelde de tus hierros Muerdas ya los eslabonos. Yo siempre marcho contigo;

Y ese gusano que roc Tu corazon, esa sombra Oue anubla tus ilusiones, Soy yo, el lucero caido, El ángel de los dolores, El rey del mal, y mi infierno Es el corazon del hombre. Feliz miéntras la esperanza Ay! tus delirios adorne, Infeliz cuando tu mente Los recuerdos emponzoñen 'Y á la mar sin rumbo fijo Desesperado te arrojes: Ni un astro te alumbrará. Será en vano que á Dios nombres, Ora le reces sin fe. Ora su enojo provoques. Solo el huracan y el trueno Responderán á tus voces, Sin hallar puerto ni playa Por mas que anhelante bogues. Y al fin la materia muere ; Pero el espíritu ¿adónde Volará? ¿Quién sabe? ¡ Acaso Jamas sus cadenas rompe!!!»

Dijo, y la ignea luminosa frente Dejó caer desceperado y triste, Y corrió de sus ojos larga fuente De emponzoñadas lágrimas : profundo Silencio en torno dominó un momento : Luego en aéreo modulado acento Cien coros resonaron, Y allá en el aire en confusion cantaron.

#### PRIMER CORO.

Genios, venid, venid Vuestro mal con el hombre á repartir.

## SEGUNDO CORO.

Ya la esperanza á los hombres Para siempre abandonó, Los recuerdos son tan solo Pasto de su corazon.

## TERCER CORO.

Nosotros, genios del mal, Aunque en nosotros no cré, Somos su Dios, condenado Nuestro influjo á obedecer.

#### PRIMER CORO.

Genios, venid, venid Vuestro mal con el hombre á repartir. UNA VOZ.

Yo turbaré sus amores. Disiparé su ilusion, Atizaré sus rencores, Y haré eternos sus dolores, Mal llagado el corazon.

SEGUNDA VOZ.

Yo confundiré á sus ojos La mentira y la verdad, Y la ciencia y los sucesos Su mente confundirán,

TERCERA VOZ.

Marchitaré la hermosura, Rugaré la juventud; El alma que nació pura Renegará la virtud, Maldecirá de su hèchura.

CUARTA VOZ.

Yo haré dudar del cariño Que muestra al tímido niño El corazno maternal; Y haré vislumbre al traves Del amor el interes Como su vil manantial.

## QUINTA VOZ.

Una barra de oro Su Dios será, La avaricia del hombre La adorará: Viles pasiones Gobernarán tan solo Sus corazones.

Genios, venid, venid Nuestro mal con el hombre à repartir.

#### SEXTA VOZ.

Mi lanza impávida Derribará Ese Dios mísero De vil metal.

> Sobre sus aras Me asentaré, Y esclavo al hombre Dominaré.

Genios, venid, venid Y esos esclavos á mi carro uncid. SÉTIMA VOZ.

Yo romperé las cadenas, Daré paz y libertad, Y abriré un nuevo sendero A la errante humanidad.

coro.

¡Quién sabe! ¡Quién sabe! Quizá ensueños son, Mentidos delirios, Dorada ilusion.

Genios, venid, venid Nuestro mal con el hombre á repartir.

## EL POETA

Como nubes que en negra tormenta Precipita violento huracan, Y en confuso monton apiñadas, De tropel y siguiéndose van, Y visiones y horrendos fantasmas, Monstruos raros de formas sin fin, Y palacios, ciudades y templos, Nuestros ojos figuran allí;

Y entre masas espesas de polvo Desparece la tierra tal vez, Cual gigante cadáver que cubre Vil mortaja de lienzo soez;

Como zumba sonante á lo léjos · El doliente rugido del mar, Cuando rompe en las rocas sus olas, Fatigadas de tanto luchar;

Y la brisa en la noche serena En sus ráfagas trae la cancion, Que al compas de los remos entona, Mar adentro quizá un pescador:

Así, en turbio veloz remolino El diabólico ejército huyó; Vagarosas pasaron sus sombras, Y el crujir de sus alas sonó.

Y en el yermo fantástico espacio, Largo tiempo se oyó su cantar, Y á lo léjos el flébil quejido Poco á poco armonioso espirar.

Embargada y absorta la mente, En incierto delirio quedó, Y abrumada sentí que mi frente Un torrente de lava quemó.

Y en mi loca falaz fantasía Sus clamores y cántico of, Y el tumulto y su inquieta porfía Encerrado en mí mismo sentí.

Así al son agudo de bélica trompa, Y al compas del golpe que marca el tambor, Brioso en alarde, y magnífica pompa, En órden desfila guerrero escuadron.

Y espadas, fusiles, caballos, cañones Pasan, y los ojos en confuso ven Brillar aun las armas, ondear los pendones, Fantásticas plumas del viento al vaiven,

Relumbrar corazas, y el polvo y la gente, Y se oye á lo léjos un vago rumor, Y queda en su encanto suspensa la mente, Y oir y ver piensa despues que pasó.

> Mas ya del primer albor La luz pura tiñe el cielo, Y al naciente resplandor, Naturaleza su velo Pinta con vario color.

Y se esparce por el mundo Un armonioso contento, Un confuso movimiento, Que en pensamiento profundo Suspende el entendimiento.

¿Es verdad lo que ver creo? ¿Fué un ensueño lo que vi En mi loco devaneo? ¿Fué verdad lo que fingí? Es mentira lo que veo?

# CANTO I

Sobre una mesa de pintado pino Melancólica luz lanza un quinqué, Y un cuarto ni lujoso ni mezquino A su reflejo pálido se ve: Suenan las doce en el reló vecino Y el libro cierra que anhelante lé Un hombre ya caduco, y cuenta atento Del cansado reló el golpe lento.

Carga despues sobre la diestra mano La ya rugosa y abrumada frente, Y un pensamiento fúnebre, tirano, Fija y domina, al parecer, su mente: Borrarlo intenta en su ansiedad en vano; Vuelve á leer, y en tanto que obediente Se somete su vista á su porfía, Lánzase á otra region su fantasía.

«¡Todo es mentira y vanidad, locura!» Con sonrisa sarcástica exclamó. Y en la silla tomando otra postura, De golpe el libro y con desden cerró: Lóbrega tempestad su frente oscura En remolinos densos anubló. Y los áridos ojos quemó luego Una sangrienta lágrima de fuego.

- «¡Ay! para siempre, dijo, la ufanía Pasó ya de la hermosa juventud, La música del alma y melodía, Los sueños de entusiasmo y de virtud!... Pasaron ¡ay! las horas de alegría, Y abre su seno hambriento el ataud, Y único porvenir, solo esperanza, La muerte, á pasos de gigante avanza.
- » ¿Qué es el hombre? Un misterio. ¿Qué es la vida? Un misterio tambien!... Corren los años Su rápida carrera, y escondida
  La vejez llega envuelta en sus engaños:
  Vano es llorar la juventud perdida,
  Vano buscar remedio á nuestros daños;
  Un sueño es lo presente de un momento,
  Muerte es el porvenir, lo que fué, un cuento!...
- » Los siglos á los siglos se atropellan, Los hombres á los hombres se suceden, En la vejez sus cálculos se estrellan, Su pompa y glorias á la muerte ceden: La luz que sus espíritus destellan Muere en la niebla que vencer no pueden, Y es la historia del hombre y su locura Una estrecha y hedionda sepultura!

• ¡Oh! si el hombre tal vez lograr pudiera
Ser para siempre jóven é inmortal,
Y de la vida el sol le sonriera,
Vterno de la vida el manantial!
¡Oh! cómo entónces venturoso fuera;
Itoto un cristal, alzarse otro cristal
De ilusiones sin fin, contemplaria,
Claro y eterno sol de un bello dia!...

» Necio, dirán, tu espíritu altanero ¿ Dónde te arrastra, que insensato quiere En un mundo infeliz, perecedero, Vivir eterno mientras todo muere? ¿ Qué hay inmortal, ni aun firme y duradero? ¿ Qué hay que la edad con su rigor no altere? ¿ No ves que todo es humo, y polvo, y viento? Loco es tu afan, inutil tu lamento!...»

Todos mas de una vez hemos pensado Como el honrado viejo en este punto; Y mucho nuestros frailes han hablado, Y Séneca y Platon sobre el asunto: Yo, por no ser prolijo ni cansado (Que ya impaciente á mi lector barrunto), Diré que al cabo, de pensar rendido, Tendióse el viejo y se quedó dormido.

Tal vez será debilidad humana lrse á dormir á lo mejor del cuento, Y cortado dejar para mañana El hilo que anudaba el pensamiento: Dicen que el sueño del olvido mana Blando licor que calma el sentimiento; Mas ¡ay! que á veces fijo en una idea Barbaro en nuestro llanto se recrea!

Quedose en su profundo sueño, y luego Una vision... — ¡Vision! frunciendo el labio, Oigo que clama, de despecho ciego, Un crítico feroz. — Perdona ¡oh sabio! Sabio sublime, espérate, te ruego Y yo te juro por mi honor, ¡oh Fabio!... Si no es Fabio tu nombre, en este instante A dártelo me obliga el consonante;

Juro que escribo para darte gusto
A ti solo, y al mundo encero enojo,
Un libro en que à existóteles me ajusto
Como se ajusta la pupila al ojo:
Mis reflexiones sobre el hombre justo
Que sirve à su razon, nunca à su antojo,
Publicaré despues para que el mundo
Mejor se vuelva, oh crítico profundo!

Que yo bien sé que el mundo no adelanta Un paso mas en su inmortal carrera; Cuando algun escritor como yo canta Lo primero que salta en su mollera; Pero no es eso lo que mas me espanta, Ni lo que acaso espantará á cualquiera: Terco escribo en mi loco desvario Sin ton ni son, y para gusto mio: La zozobra del alma enamorada, La dulce vaguedad del sentimiento, La esperanza de nubes rodeada, De la memoria el dolorido acento, Los sueños de la mente arrebatada, La fábrica del mundo y su portento, Sin regla ni compas canta mi lira: Solo mi ardiente corazon me inspira!

Y á la extraña vision volviendo ahora Que al triste viejo apareció en su sueño (Que algunas veces cuando el alma llora, La mente en consolarnos pone empeño, Y bienes y delirios atesora Que hacen mas duro, al despertar, el ceño De la suerte fatal que en esta vida Nos persigue con alma empedernida),

Es fama que soñó... y hé aquí una prueba De que nunca el espíritu reposa, Y esto otra vez a digresar me lleva De la historia del viejo milagrosa; Y á nadie asombre que á afirmar me atreva Que siendo al alma la materia odiosa, Aquí para vivir en santa calma, O sobra la materia, ó sobra el alma.

Quiere aquella el descanso, y en el lodo Nos hunde perezosa y encenaga; Esta presume adivinarlo todo, Y en la region del infinito vaga: Flojo, torpe, a traspiés como un beodo Que con sueños su mente el vino estraga, La materia al espíritu obedece Hasta que, yerta al fin, cede y fallece.

Llaman pensar así, filosofía,
Y al que piensa, filósofo, y ya siento
Haberme dedicado a la poesía
Con tan raro y profundo entendimiento.
Yo con erudicion ¡cuánto sabria!...
Mas vuelta á la vision y vuelta al cuento,
Aunque ahora que un sastre es esprit fort,
No hay ya vision que nos inspire horror.

Mas me valiera el campo lisonjero
Correr de la política, y revista
Pasar con tanto sabio y financiero,
Diplomático, ecónomo, hacendista,
Estadista, filósofo, guerrero,
Orador, erudito y periodista
Que honran el siglo: espléndidos varones,
Dicha no, pero honor de las naciones!

Y mucho mas sin duda me valiera, Que no andar por el mundo componiendo, De niño, haber seguido una carrera De mas provecho y de menor estruendo; Que, si no sabio, periodista fuera, Que es punto ménos; mas ¡dolor tremendo!' Mis estudios dejé à los quince años; Y me entregué del mundo à los engaños! ¡Oh padres! ¡Oh tutores! ¡Oh maestros, Los que educais la juventud sencilla! Sigan senda mejor los hijos vuestros Donde la antorcha de las ciencias brilla: Tenderos ricos, abogados diestros, Del foro y de la bolsa maravilla, Pueden ser, y si no, sean disputados Graves, serios, rabiosos, moderados.

Y si llega à ministro el tierno infante, Llanto de gozo ¡oh padres! derramad Al contemplarle demandar triunfante A las Cortes un bill de indemnidad. — Perdon, lector, mi pensamiento errante Flota en medio à la turba tempestad De locas reprensibles digresiones. — ¡Siempre juguete fuí de mis pasiones!!!

Por la inerte materia, vaga incierta El alma en nuestra fábrica escondida, A otra vida durmiendo nos despierta, Vida inmortal, á un punto reducida. De la esperanza la sabrosa puerta El espíritu abre, y la perdida Memoria renovando, allí en un punto Cuanto fué, es, y será, presenta junto.

¿Será que el alma su inmortal esencia Entre sueños revela, y desatada Del tiempo y la medida su existencia, La eternidad formula-à la espantada Mente oscura del hombre? ¡Oh ciencia! ¡Oh Tan grave, tan profunda y estirada! [ciencia] Vergüenza ten y permanece muda: ¿Puedes tú acaso resolver mi duda?

Duerme entre tanto el venerable anciano,
Miéntras que yo discurro sin provecho:
Figuras mil en su delirio insano
Fingiendo en torno á su encantado lecho.
El sueño su invencible y grave mano
Posando silencioso sobre el pecho,
Formas de luz y de color sombrío
Arroja al huracan del desvarío.

Y como el polvo en nubes que levanta En remolinos rápido el viento, Formas sin forma, en confusion que espanta, Alza el sueño en su vértigo violento: Del vano reino el límite quebranta, Vago escuadron de imágenes sin cuento, Y otros mundos al viejo aparecian, Y esto los ojos de su mente vian.

En lóbrego abismo que sombras eternas Envuelven en densa tiniebla y horror, Do reina un silencio que nunca se altera, Y ahuyenta el olvido del mundo el rumor,

Con lástima y pena, mirando al anciano, Vaporosa sombra de un lejano bien, De vagos contornos confusa figura, Cual bello cadáver, se alzó una mujer: Y oyóse en seguida lánguida armonía, Música suave, y luego una voz Cantó, que el oido no la percibia, Sino que tan solo la oyó el corazon.

> Débil mortal, no te asuste Mi oscuridad ni mi nombre; En mi seno encuentra el hombre Un término à su pesar. Yo compasiva le ofrezco Léjos del mundo un asilo, Donde à mi sombra tranquilo Para siempre duerma en paz.

Isla yo soy de reposo
En medio el mar de la vida,
Y el marinero allí olvida
La tormenta que pasó:
Allí convidan al sueño
Aguas puras sin murmullo,
Allí se duerme al arrullo
De una brisa sin rumor.

Soy melancólico sauce Que su ramaje doliente Inclina sobre la frente Que arrugara el padecer; Y aduerme àl hombre, y sus sienes Con fresco jugo rocía, Miéntras el ala sombría Bate el olvido sobre él.

Soy la virgen misteriosa De los últimos amores, Y ofrezco un lecho de flores Sin espinas ni dolor, Y amante doy mi cariño Sin vanidad ni falsía; No doy placer ni alegría; Mas es eterno mi amor.

En mí la ciencia enmudece, En mí concluye la duda, Y árida, clara y desnuda Enseño yo la verdad; Y de la vida y la muerte Al sabio muestro el arcano Cuando al fin abre mi mano La puerta á la eternidad.

Ven, y tu ardiente cabeza Entre mis brazos reposa; Tu sueño, madre amorosa, Eterno regalaré: Ven, y yace para siempre En blanda cama mullida, Donde el silencio convida Al reposo y al no ser.

14.

Deja que inquieten al hombre, Que loco al mundo se lanza, Mentiras de la esperanza, Recuerdos del bien que huyó Mentira son sus amores, Mentira son sus victorias, Y son mentira sus glorias, Y mentira su ilusion.

Cierre mi mano piadosa
Tus ojos al blando sueño,
Y empape suave beleño
Tus lágrimas de dolor:
Yo calmaré tu quebranto
Y tus dolientes gemidos,
Apagando los latidos
De tu herido corazon.

¿ Visteis la luna reflejar serena Entre las aguas de la mar sombría, Cuando se calma nuestra amarga pena, Y siente el corazon melancolía?

¿Y el mar que allá á lo léjos se dilata, Imágen de la oscura eternidad, Y el horizonte azul bañado en plata, Rico dosel que desvanece el mar? y Y del aura sutil que se desliza Por las aguas, oisteis el murmullo, Cuando las olas argentadas riza Con blanda queja y con doliente arrullo?

¿Y sentisteis tal vez un tierno encanto, Una voz que regala el corazon, Dulce, inefable y misterioso canto De vago afan é incomprensible amor?

Blanda así la quimérica armonía Sonó del melancólico cantar; Vibraciones del alma y melodía De un corazon que fatigó el pesar.

Y la amorosa y pálida figura Dos amarillos brazos extendió, Y sus lánguidos ojos de dulzura Al triste viejo con piedad volvió.

Ojos sin luz que su mirada hiela, Intima, intensa el corazon domina, En densas sombras los sentidos vela, En mudo pasmo la razon fascina.

Coagularse su sangre el viejo siente Poco á poco en sus venas con sabroso Desmayo, y que se trueca su impaciente Afan en un letargo vaporoso:

Entorpece sus miembros y embriaga Su mente aquella mágica figura, La breve luz de su existencia apaga Con su mirada de fatal ternura.

Sus labios besa con mortal anhelo Cariñosa la pálida vision, Y á las entrañas se desprende el hielo De sus áridos labios sin color.

Sus ojos fijos en los muertos ojos Desvanecidos de mirar sentia, Los rayos de su luz yertos despojos Que la mirada mágica absorbia.

Por su cuerpo un deleite serpeaba, Sus nervios suavemente entumeciendo, Y el espíritu dentro resbalaba, Grato sopor y languidez sintiendo.

Ya su delgada, amarillenta mano, Sobre su pecho á reposarla extiende, Y exánime mirándola el anciano, Yerto é inmóvil su destino atiende.

Así al viajero fatigado, cuando El sueño los sentidos entorpece, Las fuerzas poco á poco van faltando, Y el cuerpo perezoso desfallece.

Y perdido en el áspera montaña, Sobre la nieve desplomado cae, Su juicio se devana y enmaraña, Gratas visiones su desmayo trae. Y lenta y muellemente adormecida La máquina mortal, lánguidamente Bostezar torpe la ondulante vida Entre los brazos de la muerte siente.

¿Será que consumida por los años Sienta placer la vida fatigada, En dejar de este mundo los engaños, El término al tocar de su jornada?

¿La trabazon de la materia inerte Desatada, disuelto el cuerpo espira, Y el espíritu, cerca ya la muerte. Por la perdida libertad suspira?

Rendido en tanto el moribundo anciano, Con deleite la eterna paz espera; Su mano estrecha la aterida mano Oue marca el fin de su vital carrera.

Cuando á otra parte con estruendo el suelo Crujir y el muro de su estancia siente, Y ven sus ojos un inmenso cielo Desarrollarse en luz de oro candente.

Rico manto de lumbre y pedrería Tachonado de soles á millares, Olas de aljofarada argentería Meciendo el aire en esparcidos mares.

Y un sol con otro sol que se eslabona En torno á una deidad orlan su frente, Y los rayos de luz de su corona En un velo la envuelven trasparente.

Majestuosa, diáfana y radiante Su hermosura, en su lumbre se confunde, Agitada columna coruscante, Júbilo y vida por doquier difunde.

Eterno amor, inmarcesibles glorias, Armas, coronas de oro y de laurel, Triunfos, placeres, esplendor, victorias, Ilusiones, riquezas y poder:

Eterna vida, eterno movimiento, Los sueños de la dulce poesía, El sonoro y quimérico concento De la rica extasiada fantasía:

El eco blando del primer suspiro, La dulce queja del primer amor, La primera esperanza y el respiro, Que pura exhala la aromosa flor:

La faz hermosa de la noche en calma Y el son del melancólico laud, Los devaneos plácidos del alma, El sosiego y la paz de la virtud:

La santa dicha del hogar paterno, Del amigo la plática sabrosa, El blando sueño en el regazo tierno De la feliz, enamorada esposa: El puro beso del alegre niño Que en torno de sus padres juguetea, Prenda de amor, emblema del cariño En que el alma gozosa se recrea:

La fe, la religion, bálsamo suave Que vierte en el espíritu consuelo, Y de las ciencias el estudio grave Que alza la mente á la region del cielo:

La máquina del mundo y su hermosura, Que arrobado el espíritu contempla, La augusta soledad que la amargura Tal vez del alma combatida templa:

De la pasion el goce turbulento, Siguiendo atropellado á la esperanza, Ligero tamo que arrebata el viento Y despeñado á su ilusion se lanza:

El aplauso del mundo y la tormenta, Y el afan y el horrísono vaiven, El noble orgullo y la ambicion sangrienta De nombre avara y de esplendente prez:

Del tronante cañon el estampido, El lujo y el furor de la batalla, Del corazon el bélico latido, Que hace que hierva la abrasante malla:

El oro que famélico codicia El hombre, y en montones lo atesora; Alimento infernal de la avaricia, Que hambre mas siente cuanto mas devora :

La crápula, el escándalo y mareo De en vicios rica, estrepitosa orgía, El pudor resistiéndose al deseo, Y mezclándose el vino en la porfía:

La alegre danza en movimiento blando, Que orna voluptuosa liviandad, Al goce, al apetito convidando Con sus mórbidas formas la beldad:

Cuanto fingió é imaginó la mente, Cuanto del hombre la ilusion alcanza, Cuanto creara la ansiedad demente, Cuanto acaricia en sueños la esperanza;

La radiante vision maravillosa Brinda con mano pródiga en monton, Y en óptica ilusoria y prodigiosa Pasar el viejo ante sus ojos vió.

Y entre aplausos, y músicas, y estruendo, Y de ella en pos la humanidad entera, Y en torno de ella armónica volviendo En giro eterno la argentada esfera:

Suenan voces y cánticos sonoros Que el aire en ecos derramados hienden, Y ángeles mil en matizados coros El aire rasgan y en fulgor lo encienden. Y una voz como ráfaga de viento, Palpitando de vida y de armonía Sobre el vario, magnífico concento, Así cantando resonar se oia.

Salve, llama creadora del mundo, Lengua ardiente de eterno saber; Puro gérmen, principio fecundo Que encadenas la muerte á tus piés.

Tú la inerte materia espoleas, Tú la ordenas juntarse y vivir, Tú su lodo modelas y creas Miles seres de formas sin fin.

Desbarata tus obras en vano Vencedora la muerte tal vez, De sus restos levanta tu mano Nuevas obras triunfante otra vez.

Tú la hoguera del sol alimentas, Tú revistes los cielos de azul, Tú la luna en las sombras argentas, Tú coronas la aurora de luz.

Gratos ecos al bosque sombrío, Verde pompa á los árboles das, Melancólica música al rio, Ronco grito á las olas del mar. Tú el aroma en las flores exhalas, En los valles suspiras de amor, Tú murmuras del aura en las alas. En el Bóreas retumba tu voz.

Tú derramas el oro en la tierra En arroyos de hirviente metal, Tú abrillantas la perla que encierra En su abismo profundo la mar.

Tú las cárdenas nubes extiendes, Negro manto que agita Aquilon, Con tu aliento los aires enciendes, Tus rugidos infunden pavor.

Tú eres pura simiente de vida, Manantial sempiterno de bien, Luz del mismo Hacedor desprendida, Juventud y hermosura es tu ser.

Tu eres fuerza secreta que el mundo En sus ejes impulsa à rodar, Sentimiento armonioso y profundo De los orbes que anima tu faz.

De tus obras los siglos que vuelan Incansables artífices son, Del espíritu ardiente cincelan Y embellecen la estrecha prision

Tú en violento, veloz torbellino Los empujas enérgica, y van : Y adelante en tu raudo camino A otros siglos ordenas llegar.

Y otros siglos ansiosos se lanzan, Desparecen y llegan sin fin, Y en su eterno trabajo se alcanzan, Y se arrancan sin tregua el buril.

Y afanosos sus fuerzas emplean En tu inmenso taller sin cesar, Y en la tosca materia golpean, Y redobla el trabajo su afan.

De la vida en el hondo océano Flota el hombre en perpetuo vaiven, Y derrama abundante tu mano La creadora semilla en su ser.

Hombre débil, levanta la frente, Pon tu labio en su eterno raudal, Tú serás como el sol en Oriente, Tú serás como el mundo inmortal.

Calló la voz, y el armonioso coro Y el estruendo y la música siguió, Y repitiendo el cántico sonoro, Turbas inmensas pasan en monton.

Sus alas lanzan luminosa estela, Como la nave en la serena mar, Y entre su viva luz la luz riëla Mas pura de la imágen inmortal.

Cruzando va cual fulgurante tromba Su cortejo magnífico en redor, Y el viento rompe cual lanzada bomba, Sobre otros soles desprendido sol.

Atónito la faz alza el anciano, Como el que vuelve en sí en el ataud, Con ansia, angustia y con delirio insano, Aire buscando y anhelando luz.

Que en el regazo del no ser dormido, El alto estruendo en su estupor sintió, El intrépido canto hirió su oido, Y súbito sus nervios sacudió.

Y el yerto brazo de la sombra fria Que vierte al corazon hielo mortal, Aparta con afan en su agonía, Volar ansiando á la gentil deidad.

Y entrambos brazos con anhelo tiende Atento el canto animador escucha, De la vision de muerte se desprende, Y por moverse y levantarse lucha.

Los ojos abre al resplandor inciertos, La luz buscando que su luz excita, Sienten grato calor sus miembros muertos, Con nuevo ardor su corazon palpita. La sangre hierve en las hinchadas venas, Siente volver los juveniles brios, Y ahuyentan de su frente albas serenas Los pensamientos de la edad sombrios.

Y desprendidas ráfagas de lumbre Su cuerpo bañan y su sien circundan; Torrentes mil de la argentada cumbre, Vertiendo vida, en su esplendor le inundan.

Y bajando la diosa encantadora, Mecida en olas de encendido viento, En torno de él la tropa voladora Esparce juventud y movimiento.

Y su rostro se pinta de hermosura, Viste su corazon la fortaleza, Brilla en su frente juvenil tersura, Negros rizos coronan su cabeza.

El alma en su mirar se trasparenta, Mirar sereno, vívido y ardiente, Y su robusta maquina alimenta La eterna llama que en el pecho siente.

Contra su seno la deidad le abrazo, Y en su velo le envuelve y le ilumina, Y á su ruïna y su destino enlaza El destino del mundo y su ruïna.

> Tú los siglos hollarás, Sonó la voz de la altura,

Pasar los hombres verás, Del mundo la edad futura Como el mundo correrás.

El sol que hoy nace en Oriente Y que ilumina tu frente, Pasarán edades cien, Y cual hoy resplandeciente La iluminará tambien.

El crudo invierno sombrío, Del pintado abril las flores, Las galas del bosque umbrío, Los rigorosos calores De los meses del estío

Pasarán, y contarás Hora á hora y mes á mes, Y un año y otro verás, Y un siglo y otro despues, Sin que se acabe jamas.

Y eternamente bogando, Y navegando contino, Sin hallar descanso, andando Irás siempre, caminando, Sin acabar tu camino.

Y los siglos girarán En perpetuo movimiento, Las naciones morirán, Y se escuchará tu acento En los siglos que vendrán.

Pero si acaso algun dia Lloras tal vez tu orfandad, Y al cielo clamas piedad, Y en lastimosa agonía Maldices tu eternidad,

Acuérdate que tú fuiste El que fijó tu destino, Que ser inmortal pediste, Y arrojarte al torbellino De las edades quisiste.

Y que el mundo te dará Cuanto el mundo en sí contiene, Que tuyo el mundo será Y ya para ti previene Cuanto ha tenido y tendrá.

En tanto el luciente coro Repitió luego el cantar, Y remontándose al cielo, La luz plegándose va

Entre nubes de oro y nácar Que esconden á la deidad, Y las voces en los aires Perdidas se escuchan ya Allá en lejana armonía Como un eco resonar:

« Y que el mundo te dará. Cuanto el mundo en si contiene, Que tuyo el mundo será, Y ya para ti previene Cuanto ha tenido y tendrá.»

Dicha es soñar cuando despierto sueña El corazon del hombre su esperanza, Su mente halaga la ilusion risueña, Y el bien presente al venidero alcanza: Y tras la aérea y luminosa enseña Del entusiasmo, el ánimo se lanza Bajo un cielo de luz y de colores, Campos pintando de fragantes flores.

Dicha es soñar, porque la vida es sucño, Lo que fingió tal vez la fantasía, Cuando embriagada en lánguido beleño A las regiones del placer nos guia: Dicha es soñar, y el rigoroso ceño No ver jamas de la verdad impía: Dicha es soñar y en el mundano ruido Vivir soñando y existir dormido.

Y un sueño á la verdad pasa la vida, Sueño al principio de dorada lumbre, Senda de flores mil, fácil subida Que á un monte lleva de lozana cumbre; Despues vereda áspera y torcida, Monte de insuperable pesadumbre, Donde cansada de una en otra breña, Llora la vida y lo pasado sucña.

Sueños son los deleites, los amores, La juventud, la gloria y la hermosura; Sueños las dichas son, sueños las flores, La esperanza, el dolor, la desventura: Triunfos, caidas, bienes y rigores El sueño son que hasta la muerte dura, Y en incierto y continuo movimiento Agita al ambicioso pensamiento.

Siento no sea nuevo lo que digo, Que el tema es viejo y la palabra rancia, Y es trillado sendero el que ahora sigo, Y caminar por él ya es arrogancia. En la mente, lector, se abre un postigo, Sale una idea y el licor escancia Que brota el labio y que la pluma vierte, Y en palabras y frases se convierte.

Nihil novum sub sole, dijo el sabio,
Nada hay nuevo en el mundo: harto lo siento.
Que, como dicen vulgarmente, rabio
Yo por pobrar un nuevo sentimiento:
Palabras nuevas pronunciar mi labio,
Renovado sentir mi pensamiento,

O I

45.

Ansio, y girando en dulce desvarío, Ver nuevo siempre el mundo en torno mio.

Uniforme, monótono y cansado

Es sin duda este mundo en que vivimos;
En Oriente de rayos coronado,
El sol que vemos hoy, ayer le vimos:
De flores vuelve á engalanarse el prado,
Vuelve el Otoño pródigo en racimos,
Y tras los hielos de Invierno frio,
Coronado de espigas el Estío.

¿Y no habré yo de repetirme à veces, Decir tambien lo que otros ya dijeron, A mí à quien quedan ya solo las heces Del rico manantial en que bebieron? ¿Qué habré yo de decir que ya con creces No hayan dicho tal vez los que murieron, Byron y Calderon, Shakspeare, Cervantes, Y tantos otros que vivieron antes?

¿Y aun asimismo acertaré à decirlo?
¿Saldré de tanto enredo en que me he puesto?
¿Ya que en mi cuento entré podré seguirlo,
Y el término tocar que me he propuesto?
Y aunque en mi empeño logre concluirlo,
¿A ti no te será nunca molesto,
¡Oh caro comprador! que con zozobra
Imploro en mi favor, comprar mi obra?

Nada ménos te ofrezco que un poema Con lances raros y revuelto asunto, De nuestro mundo y sociedad emblema, Que hemos de recorrer punto por punto: Si logro yo desenvolver mi tema, Fiel traslado ha de ser, cierto trasunto De la vida del hombre y la quimera Tras de que va la humanidad entera.

Batailas, tempestades, amorios,
Por mar y tierra, lances, descripciones
De campos y ciudades, desafios,
Y el desastre y furor de las pasiones,
Goces, dichas, aciertos, desvarios,
Con algunas morales reflexiones
Acerca de la vida y de la muerte,
De mi propia cosecha, que es mi fuerte.

En varias formas, con diverso estilo,
En diferentes géneros, calzando
Ora el coturno trágico de Esquilo,
Ora la trompa épica sonando:
Ora cantando plácido y tranquilo,
Ora en trivial lenguaje, ora burlando,
Conforme esté mi humor, porque á él me ajusto,
Y allá van versos donde va mi gusto.

Verás, lector, á nuestro humilde anciano, Que inmortal de su lecho se levanta, Lanzarse al mundo de su dicha ufano, Rico de la esperanza que le encanta: Verás luego tambien... pero ¿ á qué en vano Me canso en ofrecerte empresa tanta, Si hasta que el uno al otro nos cansemos, Tú y yo en campaña caminando iremos?

Mas vale prometerte poco ahora, Y algo despues cumplirte, lector mio, No empiece yo con voz atronadora, Y luego acabe desmayado y frio: No una altiva columna vencedora Que jamas rinda con su planta, impio, El tiempo destructor, alzar intento; Yo con pasar mi tiempo me contento.

No es dado á todos alcanzar la gloria De alzar un monumento suntuoso, Que eternice á los siglos la memoria De algun hecho pasado grandioso: Quédele tanto al que escribió la historia De nuestro pueblo, al escritor lujoso, Al conde que del público tesoro Se alzó á sí mismo un monumento de oro.

Al que supo, erigiendo un monumento (Que tal le llama en su modestia suma) (1). Premio dar á su gran merecimiento, Y en pluma de oro convertir su pluma, Al ilustre asturiano, al gran talento, Flor de la historia y de la hacienda espuma;

<sup>(1)</sup> Eu una de las sesiones de esta última legislatura tuvo el egregio conde la llaneza de decir que babia crigido á la gloria de su patria un monumento en su Historia de la Revolucion de 1808.

Al necio audaz de corazon de cieno, A quien llaman el CONDE DE TORENO.

¡Oh gloria! ¡oh gloria! ¡lisonjero engaño Que á tanta gente honrada precipitas! Tú al mercader pacífico, en extraño Guerrero truecas, y á lidiar le excitas; Su rostro vuelves bigotudo, uraño, Con entusiasmo milítar le agitas, Y haces que sea su mirada horrenda Susto de su familia y de su tienda.

Tú, al que otros tiempos acertaba apénas A escribir con fatigas una carta, Animas á dictar páginas llenas De verso y prosa en abundante sarta: Político profundo en sus faenas, Folletos traza, artículos ensarta, Suda y trabaja, y en manchar se emplea Resmas para envolver alcarabea.

Otros ¡oh gloria! sin aliento vagan Solícitos huyendo acá y allá, Suponen clubs, y con recelo indagan Cuándo el gobierno á aprisionarlos va : A estos sí los destierran, los halagan ; Nadie en ellos pensó ni pensará, Y andan ocultos y mudando trajes, Creyéndose terribles personajes.

Estos por lo comun son buena gente, Son á los que llamamos infelices, Hombres todo entusiasmo y poca mente, Que no ven mas allá de sus narices: Raza que el pecho denodado siente Antes que joh fiero mandarin! atices Uno de tus legales ramalazos, Que les dobla ante el rey los espinazos.

Otros te siguen, engañosa gloria,
Que allá en sus pueblos son pozos de ciencia,
Que creyéndose dignos de la historia,
Varones de gobierno y experiencia,
Ansiosos de alcanzar alta memoria,
Y abusos corregir con su elocuencia,
Diputados al fin se hacen nombrar,
Tontos de buena fe para callar.

Estos viven despues desesperados,
Del ministro ademas desatendidos,
En el mundo político ignorados,
Y del pueblo tambien desconocidos:
Andan en la cuestion extraviados,
Siempre sin tino, torpes los sentidos;
Dando á saber con pruebas tan acerbas,
Que pierden fuerzas en mudando yerbas.

A todos, gloria, tu pendon nos guia, Y á todos nos excita tu deseo: Apellidarse socio ¿quién no ansía, Y en las listas estar del Ateneo? ¿Y quién, aficionado á la poesía, No asiste á las reuniones del Liceo, Do la luz brilla dividida en partes De tanto profesor de bellas artes?

Es cierto que allí van tambien profanos En busca de las lindas profesoras, Hombres sin duda en su pensar livianos, Que de todo hacen burla á todas horas, Sin gravedad, de entendimiento vanos, Gentes de natural murmuradoras, Que se mofaran de Villena mismo (1) Evocando los diablos del abismo.

Y yo pobre de mi! sigo tu lumbre, Tambien poh gloria! en busca de renombre, Trepar ansiando al templo de tu cumbre, Donde mi fama al universo asombre: Quiero que de tu rayo á la vislumbre Brille grabado en mármoles mi nombre, Y espero que mi busto adorne un dia Algun salon, café, ó peluquería.

O el lindo tocador de alguna hermosa Coronaré en figura de botella, Lleno mi hueco vientre de olorosa Agua que pula el rostro á la doncella; L'eau véritable de colonia y rosa El rótulo en frances dirá á mi huella:

<sup>(1)</sup> Todo el mundo sabe que el marqués de Villena se hizo picar y encerrar en una redo na para renacer inmortal : tengo para mi que ha de ser l'astidioso y du!zon al paladar el picadillo de sabio.

Que de su vida al fin tanto blason
 Ha logrado alcanzar Napoleon.

En tanto ablanda, oh público severo, Y muéstrame la cara lisonjera; Esto le pido á Dios, y algun dinero, Miéntras sigo en el mundo mi carrera; Y porque fatigarte mas no quiero, Caro lector, al otro canto espera, El cual sin falta seguirá, se entiende Si este te gusta y la edicion se vendo.

FIN DEL CANTO PRIMERO.

## CANTO II (1)

## A TERESA DESCANSA EN PAZ

Bueno es el mundo, ¡bueno! ¡bueno! ¡bueno! Como de Dios al fin obra maestra,
Por todas partes de delicias lleno,
De que Dios ama al hombre hermosa muestra;
Salga la voz alegre de ini seno
A celebrar esta vivienda nuestra;
¡Pax á los hombres! ¡gloria en las alturas!
¡Cantad en vuestra jaula, criaturas!

(L'aria, por Don Miguel De Los Santos
Alvarez.)

¿Por qué volveis à la memoria mia, Tristes recuerdos del placer perdido, A aumentar la ansicdad y la agonía De este desierto corazon herido?

(1) Este canto es un desahogo de mi corazon; sáltelo el que no quiera leenlo sin escrúpulo, pues no está ligado de manera alguna con el poema. (N. del A.) ¡Ay! que de aquellas horas de alegría, Le quedó al corazon solo un gemido, Y el llanto que al dolor los ojos niegan, Lágrimas son de hiel que el alma anegan!

¿Dónde volaron ¡ay! aquellas horas De juventud, de amor y de ventura, Regaladas de músicas sonoras, Adornadas de luz y de hermosura? Imágenes de oro bullidoras, Sus alas de carmin y nieve pura, Al sol de mi esperanza desplegando, Pasaban ¡ay! á mi alredor cantando.

Gorjeaban los dulces ruiseñores, El sol iluminaba mi alegría, El aura susurraba entre las flores, El bosque mansamente respondia, Las fuentes murmuraban sus amores... ¡Ilusiones que llora el alma mia! ¡Oh!¡cuán süave resonó en mi oido El bullicio del mundo y su ruïdo!

Mi vida entónces cual guerrera nave Que el puerto deja por la vez primera, Y al soplo de los céfiros suave, Orgullosa desplega su bandera, Y al mar dejando que á sus piés alabe Su triunfo en roncos cantos, va velera, Una ola tras otra bramadora Hollando y dividiendo vencedora; ¡Ay! en el mar del mundo, en ansia ardiente De amor volaba, el sol de la mañana Llevaba yo sobre mi tersa frente, Y el alma pura de su dicha ufana : Dentro de ella el amor cual rica fuente, Que entre frescura y arboledas mana, Brotaba entónces abundante rio De ilusiones y dulce desvarío.

Yo amaba todo: un noble sentimiento Exaltaba mi ánimo, y sentia
En mi pecho un secreto movimiento,
De grandes hechos generoso guia:
La libertad con su inmortal aliento,
Santa diosa mi espíritu encendia,
Contino imaginando en mi fe pura
Sueños de gloria al mundo y de ventura.

El puñal de Caton, la adusta frente Del noble Bruto, la constancia fiera Y el arrojo de Scévola valiente, La doctrina de Sócrates severa, La voz atronadora y elocuente Del orador de Aténas, la bandera Contra el tirano macedonio alzando, Y al espantado pueblo arrebatando.

El valor y la fe del caballero, Del trovador el arpa y los cantares, Del gótico castillo el altanero. Antiguo torreon, do sus pesares Cantó tal vez con eco lastimero, ¡Ay! arrancada de sus patrios lares, Jóven cautiva, al rayo de la luna, Lamentando su ausencia y su fortuna:

El dulce anhelo del amor que aguarda Tal vez inquieto y con mortal recelo, La forma bella que cruzó gallarda, Allá en la noche, entre el medroso velo; La ansiada cita que en llegar se tarda Al impaciente y amoroso anhelo, La mujer y la voz de su dulzura, Que inspira al alma celestial ternura;

A un tiempo mismo en rápida tormenta, Mi alma alborotaban de contino, Cual las olas que azota con violenta Cólera, impetuoso torbellino:
Soñaba al héroe ya, la plebe atenta En mi voz escuchaba su destino,
Ya al caballero, al trovador soñaba,
Y de gloria y de amores suspiraba.

Hay una voz secreta, un dulce canto, Que el alma solo recogida entiende, Un sentimiento misterioso y santo, Que del barro al espíritu desprende: Agreste, vago y solitario encanto, Que en inefable amor el alma enciende, Volando tras la imágen peregrina El corazon de su ilusion divina. Yo dest rrado en extranjera playa, Con los ojos extático seguia La nave andaz que argentada raya Volaba al puerto de la patria mia: Yo cuando en Occidente el sol desmaya, Solo y perdido en la arboleda umbría, Oir pensaba el armonioso acento De una mujer, al suspirar del viento.

¡Una mujer! En el templado rayo De la mágica luna se colora, Del sol poniente al lánguido desmayo, Léjos entre las nubes se evapora: Sobre las cumbres que florece el mayo, Brilla fugaz al despuntar la aurora, Cruza tal vez por entre el bosque umbrío, Juega en las aguas del sereno rio.

¡Una mujer! Deslízase en el cielo Allá en la noche desprendida estrella: Si aroma el aire recogió en el suclo, Es el aroma que le presta ella. Bianca es la nube que en caliado vuelo Cruza la esfera, y que su planta huella, Y en la tarde la mar olas la ofrece De plata y de zatir donde se mece.

Mujer que amor en su ilusion figura, Mujer que nada dice á los sentidos, Ensueño de suavísima ternura, Eco que regaló nuestros oidos: De amor la llama generosa y pura, Los goces dulces del placer cumplidos, Que engalana la rica fantasía, Goces que avaro el corazon ansía;

¡Ay! aquella mujer, tan solo aquella Tanto delirio à realizar alcanza,
Y esa mujer tan cándida y tan bella,
Es mentida ilusion de la esperanza:
Es el alma que vívida destella
Su luz al mundo cuando en él se lanza,
Y el mundo con su magia y galanura
Es espejo no mas de su hermosura:

Es el amor que al mismo amor adora, El que creó las Sílfides y Ondinas, La sacra ninfa que bordando mora Debajo de las aguas cristalinas : Es el amor que recordando llora Las arboledas del Eden divinas, Amor de allí arrancado, allí nacido, Que busca en vano aquí su bien perdido

¡Oh llama santa! ¡celestial anhelo!
¡Sentimiento purísimo! memoria
Acaso triste de un perdido cielo,
Quizá esperanza de futura gloria!
¡Huyes y dejas llanto y desconsuelo!
¡Oh mujer! que en imágen ilusoria
Tan pura, tan feliz, tan placentera,
Brindó el amor á mi ilusion primera!...

¡Oh Teresa! ¡Oh dolor! Lágrimas mias,
¡Ah! ¡dónde estais que no correis á mares!
¿Por qué, por qué como en mejores dias
No consolais vosotras mis pesares?
¡Oh! los que no sabeis las agonías
De un corazon, que penas á millares
¡Ay! desgarraron, y que ya no llora,
¡Piedad tened de mi tormento ahora!

¡Oh! ¡dichosos mil veces! sí, dichosos, Los que podeis llorar y ¡ay! sin ventura De mí, que entre suspiros angustiosos, Ahogar me siento en infernal tortura! Retuércese entre nudos dolorosos Mi corazon gimiendo de amargura!.... Tambien tu corazon hecho pavesa, ¡Ay! llegó á no llorar ¡pobre Teresa!

¿Quién pensara jamas, Teresa mia, Que fuera eterno manantial de llanto, Tanto inocente amor, tanta alegría, Tantas delicias y delirio tanto? ¿Quién pensara jamas llegase un dia, En que perdido el celestial encanto, Y caida la venda de los ojos, Cuanto diera placer causara enojos?

Aun parece, Teresa, que te veo Aérea como dorada mariposa, En sueño delicioso del deseo, Sobre tallo gentil temprana rosa, Del amor venturoso devaneo, Angélica, purísima y dichosa, Y oigo tu voz dulcísima, y respiro Tu aliento perfumado en tu suspiro.

Y aun miro aquellos ojos que robaron A los ciclos su azul, y las rosadas Tintas sobre la nieve, que envidiaron Las de mayo serenas alboradas; Y aquellas horas dulces que pasaron Tan breves ¡ay! como despues lloradas, Horas de confianza y de delicias, De abandono, y de amor, y de caricias.

Que así las horas rápidas pasaban, Y pasaba á la par nuestra ventura; Y nunca nuestras ansias las contaban, Tú embriagada en mi amor, yo en tu hermosura: Las horas ¡ay! huyendo nos miraban, Llanto tal vez vertiendo de ternura, Que nuestro amor y juventud veian, Y temblaban las horas que vendrian.

Y llegaron en fin...; Oh! ¿quién impio; Ay! agostó la flor de tu pureza?
Tú fuiste un tiempo cristalino rio,
Manantial de purísima limpieza;
Despues torrente de color sombrío,
Rompiendo entre peñascos y maleza,
Y estanque en fin de aguas corrompidas,
Entre fétido fango detenidas.

¿Cómo caiste despeñado al suelo, Astro de la mañana luminoso? Angel de luz, ¿quién te arrojó del ciclo A este valle de lágrimas odioso? Aun cercaba tu frente el blanco velo Del serafin, y en ondas fulgoroso, Rayos al mundo tu esplendor vertia Y otro cielo el amor te prometia.

Mas ¡ ay! que es la mujer ángel caido O mujer nada mas y lodo inmundo, Hermoso ser para llorar nacido, O vivir como autómata en el mundo: Sí, que el demonio en el Eden perdido, Abrasara con fuego del profundo La primera mujer, y ¡ ay! aquel fuego, La herencia ha sido de sus hijos luego.

Brota en el cielo del amor la fuente Que à fecundar el universo mana, Y en la tierra su l'impida corriente Sus màrgenes con flores engalana: Mas ¡ay! huid: el corazon ardiente Que el agua clara por beber se afana, L'agrimas vertera de duclo eterno, Que su raudal lo envenenó el infierno.

Huid, si no quercis que llegue un dia. En que enredado en retorcidos lazos El corazon, con bárbara porfía Lucheis por arrancároslo á pedazos:

16

En que al cielo en histérica agonía Frenéticos alceis entrambos brazos, Para en vuestra impotencia maldecirle, Y escupiros, tal vez, al escupirle.

Los años ¡ay! de la ilusion pasaron; Las dulces esperanzas que trajeron, Con sus blancos ensueños se llevaron, Y el porvenir de oscuridad vistieron: Las rosas del amor se marchitaron, Las flores en abrojos convirtieron, Y de afan tanto y tan soñada gloria, Solo quedó una tumba, una memoria.

¡Pobre Teresa! al recordarte siento Un pesar tan intenso!... embarga impío Mi quebrantada voz mi sentimietno, Y suspira tu nombre el labio mio: Pára allí su carrera el pensamiento, Hiela mi corazon punzante frio, Ante mis ojos la funesta losa, Donde vil polvo tu beldad reposa.

Y tú feliz, que hallaste en la muerte Sombra à que descansar en tu camino, Cuando llegabas mísera à perderte, Y era llorar tu único destino: Cuando en tu frente la implacable suerte Grababa de los réprobos el sino!...; Feliz! la muerte te arrancó del suelo, Y otra vez ángel te volviste al cielo.

Roida de recuerdos de amargura,
Arido el corazon sin ilusiones,
La delicada flor de tu hermosura
Ajaron del dolor los Aquilones:
Sola, y envilecida, y sin ventura,
Tu corazon secaron las pasiones;
Tus hijos ¡ay! de ti se avergonzaran,
Y hasta el nombre de madre te negaran.

Los ojos escaldados de tu llanto,
Tu rostro cadavérico y hundido,
Unico desahogo en tu quebranto,
El histérico ¡ay! de tu gemido:
¿Quién, quién pudiera en infortunio tanto
Envolver tu desdicha en el olvido,
Disipar tu dolor y recogerte
En su seno de paz? Solo la muerte!

¡Y tan jóven, y ya tan desgraciada! Espíritu indomable, alma violenta, En ti, mezquina sociedad, lanzada A romper tus barreras turbulenta; Nave contra las rocas quebrantada, Allá vaga, á merced de la tormenta, En las olas tal vez náufraga tabla, Que solo ya de sus grandezas habla.

Un recuerdo de amor que nunca muere Y está en mi corazon; un lastimero Tierno quejido que en el alma hiere, Eco suave de su amor primero: ¡Ay! de tu luz en tanto yo viviere Quedara un rayo en mí, blanco lucero, Que iluminaste con tu luz querida La dorada mañana de mi vida,

Que yo como una flor que en la mañana Abre su cáliz al naciente dia, ¡Ay! al amor abrí tu alma temprana, Y exalté tu inocente fantasía : Yo inocente tambien : ¡oh! ¡cuán ufana Al porvenir mi mente sonreia, Y en alas de mi amor con cuánto anhelo Pensé contigo remontarme al ciclo!

Y alegre, audaz, ansioso, enamorado, En tus brazos en lánguido abandono, De glorias y deleites rodeado, Levantar para ti soñé yo un trono: Y allí tú venturosa y yo á tu lado, Vencer del mundo el implacable encono, Y en un tiempo sin horas y medida Ver como un sueño resbalar la vida.

¡Pobre Teresa! Cuando ya tus ojos Aridos ni una lágrima brotaban, Cuando ya su color tus labios rojos En cárdenos matices cambiaban : Cuando de tu dolor tristes despojos La vida y su ilusion te abandonaban Y consumia lenta calentura Tu corazon al par de tu amargura ; 'Si en tu penosa y última agonía Volviste à lo pasado el pensamiento, Si comparaste à tu existencia un dia Tu triste soledad y tu aislamiento; Si arrojó à tu dolor tu fantasía Tus hijos ¡ay! en tu postrer momento, A otra mujer tal vez acariciando, Madre tal vez à otra mujer llamando:

Si el cuadro de tus breves glorias visto Pasar como fantástica quimera, Y si la voz de tu conciencia oiste Dentro de ti gritándote severa; Si en fin entónces tú llorar quisiste, Y no brotó una lágrima siquiera Tu seco corazon. y á Dios llamaste, Y no te escuchó Dios, y blasfemaste;

¡Oh! ¡cruel! ¡muy cruel! ¡martirio horrendo!
¡Espantosa expiacion de tu pecado!
¡Sobre un lecho de espinas maldiciendo,
Morir el corazon desesperado!
Tus mismas manos de dolor mordiendo,
Presente á tu conciencia lo pasado,
Buscando en vano con los ojos fijos
Y extendiendo tus brazos á tus hijos!!

¡Oh!¡cruel!¡muy cruel!...¡Ah!yo entre tanto Dentro del pecho mi dolor oculto, Enjugo de mis párpados el llanto Y doy al mundo el exigido culto:

16.

Yo escondo con vergüenza mi quebranto, Mi propia pena con mi risa insulto, Y me divierto en arrancar del pecho Mi mismo corazon pedazos hecho.

Gocemos sí; la cristalina esfera
Gira bañada en luz : ¡bella es la vida!
¿ Quién à parar alcanza la carrera
Del mundo hermoso que al placer convida?
Brilla radiante el sol, la primavera
Los campos pinta en la estacion florida :
Truéquese en risa mi dolor profundo...
¡ Que haya un cadáver mas, qué importa al mundo!

FIN DEL CANTO SEGUNDO.

## CANTO III

«¡Cuán fugaces los años Ay! se deslizan, Póstumo! » gritaba El lírico latino que sentia Cómo el tiempo cruel le envejecia, Y el ánimo y las fuerzas le robaba. Y es triste á la verdad ver cómo huyen Para siempre las horas y con ellas Las dulces esperanzas que destruyen Sin escuchar jamas nuestras querellas; ¡Fatalidad! ¡fatalidad impía! Pasa la juventud, la vejez viene, Y nuestro pié que nunca se detiene Recto camina hácia la tumba fria! Así yo meditaba En tanto me afeitaba Esta mañana mismo, lamentando Como mi negra cabellera riza, Seca ya como cálida ceniza, Iba por varias partes blanqueando: Y un triste adios mi corazon sentido Daba á mi juventud, miéntras la historia Corria mi memoria

Del tiempo alegre por mi mal perdido, Y un doliente gemido Mi dolor tributaba á mis cabellos Que canos se teñian, Pensando que ya nunca volverian Hermosas manos á jugar con ellos.

¡Malditos treinta años, Funesta edad de amargos desengaños!

Perdonad, hombres graves, mi locura, Vosotros los que veis sin amargura, Como cosa corriente, Que siga un año al año antecedente, Y nunca os rebelais contra el destino: 10h! será un desatino, Mas yo no me resigno á hallarme viejo Al mirarme al espejo, Y la razon averiguar quisiera Que en este nuestro mundo misterioso Sin encontrar reposo Nos obliga á viajar de esta manera.

Y luego las mujeres, todavía
Son mi dulce manía:
Ellas la senda de ásperos abrojos
De la vida suavizan y coloran,
Y á las mujeres los llorosos ojos
Y los cabellos blancos no enamoran!
; Griegos liceos! ¡ Célebres hospicios!
(Exclamaba tambien Lope de Vega

Llorando la vejez de su sotana)

Que apénas de haber sido dais indicios,

Si moristeis del tiempo en la refriega

Y ejemplo sois de la locura humana,

¡Ah! no es extraño que el que á treinta llega

Llegue á encontrarse la cabeza cana!

Adios, amores, juventud, placeres,
Adios, vosotras, las de hermosos ojos,
Hechiceras mujeres,
Que en vuestros labios rojos
Brindais amor al alma enamorada,
Dichoso el que suspira
Y oye de vuestra boca regalada,
Siquiera una dnleísima mentira
En vuestro aliento mágico bañada.
¡Ah! para siempre adios: mi pecho llora
Al deciros adios: ¡ilusion vana!
Mi tierno corazon siempre os adora,
Mas mi cabeza se me vuelve cana.

Coloraba en Oriente
El sol resplandeciente
Los campos de zafir con rayos de oro,
Y su rico tesoro
Del faldellin de plata derramaba
La aurora y esmaltaba
La esmeralda del prado con mil flores,
Brotando aromas y vertiendo amores,
Y llenaban el mundo de armonía,
La mar serena y la arboleda umbría,

Rizando aquella sus lascivas olas, Y esta las verdas copas ondeando, Coronados de vagas aureolas A los rayos del sol que se va alzando.

Y era el año cuarenta en que yo escribo De este siglo que llaman positivo: Cuando el que viejo fué, por la mañana En vez de hallarse la cabeza cana Y arrugada la frente. Se encontró de repente Jóven al despertar, fuerte y brioso: Y el ántes fatigoso Del triste corazon flaco latido En vigoroso golpe convertido, Y palpitantes conteniendo apénas La hirviente sangre las hinchadas venas Y sintió nueva fuerza en los nervudos Músculos ántes de calor desnudos, Miéntras en su agitada fantasía Volando con locura el pensamiento, En vaga tropa imágenes sin cuento De oro y azul el porvenir traia.

El corazon henchido de esperanza, Sin temor de mudanza Mecida el alma en el placer futuro, El ánimo seguro Tras su ilusion lanzándose á la gloria, Y libre de recuerdos la memoria, Y el alma y todo nuevo, Todo esperanzas el feliz mancebo.

La nube mas ligera

No empañaba la atmósfera siquiera

De su nuevo atrevido pensamiento;

Nuevo su sentimiento

Y pura y nueva su esperanza era;

A su espalda las aguas del olvido

Sus antiguos recuerdos se llevaron,

Y de la vida con raudal crecido

Correr el limpio manantial dejaron.

Y era el primer latido
Que daba el corazon, y era el primero
Pensamiento ligero
Que formaba la mente, y la primera
Nacarada ilusion del alma era:
Sus ojos á mirar no se volvian
Los recuerdos que huian
Y el denso velo de la mente oculta,
Porque muertos habian,
Muerto ya hasta el recuerdo de su nombre
Que allá tambien la eternidad sepulta,
Y al despertar amaneció otro hombre.

¿Quién dudará que el nombre es un tormento? Todo el tiempo pasado Va para siempre atado Al nombre que conserva el pensamiento.

Y trac á la memoria Un solo nombre, una doliente historia. Hilo tal vez de la madeja suelto, En el nombre va envuelto El despecho, el placer, las ilusiones De cien generaciones Que su historia acabaron Y cuyos nombres solo nos quedaron. Clavo de donde cuelgan nuestras vidas En mil jirones pálidos rompidas, Que traen à la memoria Cual rota enseña la pasada gloria: Porque el nombre es el hombre Y es su primer fatalidad su nombre. Y en él se encarna à su existencia unido Y en su inmortal espíritu se infunde, Y en su ser se confunde, Y arranca su memoria del olvido. Y viviendo de ajena y propia vida, Alma de los que fueron, desprendida Júntase al alma del que vive y lleva Cual parte de su vida en su memoria La ajena vida y la pasada historia.

Cuanto diciendo voy se me figura Metafísica pura, Puro disparatar, y ya no entiendo, Lector, te juro, lo que voy diciendo Vuelvo á mi cuento y digo Que el vicio nuestro amigo Amaneció tan otro y tan ufano,
Tan orondo y lozano
Que envidia y gloria diera
A un jerónimo antiguo si le vicra.
No hablo de los jerónimos de hoy dia,
Que flacos, macilentos,
Tal vez recuerdan con la panza fria
La abundancia y la paz de sus conventos.

Tersa y luciente brilla La morena mejilla; Los afilados dientes Unidos, trasparentes, Entre sus labios de carmin blanquean. Y en negros rizos por su espalda ondean Los cabellos de ébano bruñido, En tanto que encendido Fuego sus negros ojos centellean; Y su frente diáfana ilumina. Su raudo pensamiento, Prestando á su semblante movimiento Vívido rayo de la luz divina. Ancha la espalda, levantado el pecho, De férreos nervios hecho El vigoroso cuerpo, y la belleza Junta á la fortaleza: Maravillosa máquina formada

Digitized by Google

Por ingenio divino De siglos mil á resistir lanzada El choque y torbellino.

¡Y el alma! ¡ el corazon! ¡ la fantasía! ¡Oh! la aurora mas pura y mas serena De abril florido en la estacion amena Fuera junto á su luz noche sombría.

Nosotros ¡ah! los que al nacer lloranos,
Que paso á paso á la razon seguimos,
Que una impresion tras otra recibimos,
Que ora á la infancia, á la niñez llegamos,
Luego á la juventud: ¡ah! no alcanzamos
A imaginar la dicha y la limpieza
Del alma en su pureza.
¿ Quién no lleva escondido
Un rayo de dolor dentro del pecho?
¿Por cuál dichoso rostro no han corrido
Lágrimas de amargura y de despecho?
¡ Quién no lleva en su alma
¡ Ah! por muy jóven y feliz que sea,
Un penoso recuerdo, alguna idea,
Que nublando su luz turba su calma!

Tal nuestro padre Adan....Pero dejando Comparaciones frias

Que el alma atormentando Nos traen recuerdos de mejores dias, Y de aquella fatal, negra mañana De la flaqueza ó robustez de Eva, Cuando alargó la mano á la manzana Y..... Pero, pluma, queda... ¿A qué vuelvo otra vez al Paraíso Cuando la suerte quiso Que no fuera yo Adan, sino Espronceda? Ni el primer hombre, ni el varon segundo, Sino Dios sabe el cuantos, que no tengo Número conocido, y me entretengo En este mundo tan alegre y vario Como en jaula de alambres el canario Divertido en cantar mi Diablo Mundo, Grandilocuo poema y elocuente, En vez de hablar allí con la serpiente... Reptil sin instruccion, poco profundo, Poco espiritual, y al cabo un ente De fe traidora y de melosa lengua. El cual tal vez me hubiera pervertido, Y como á Eva para eterna mengua Deshonrado ademas y seducido: Y al fin allí no habia Cátedras ni colegios todavía.

Y dejando tambien mis digresiones, Mas largas cada vez, mas enojosas, Que para mí son tachas y borrones De las mejores obras, fastidiosas Haciéndolas, llevando al pacienzudo Lector confuso siempre, aunque es defecto De escritor concienzudo Que perdona el efecto, Con la intencion de mejorar conciencias Con sus disertaciones y advertencias.

El hombre en fin se levantó del lecho Mancebo ardiente y vigoroso hecho, Fuera de sí de esfuerzo y de alegría, Rebosándole el gozo Al rostro y en el alma el alborozo Al impulso secreto que sentia.

Era en el mes de abril una mañana; Con un rayo de sol dorado el viento Alegraba el cristal de su ventana, Y mecidas en blando movimiento De varios tiestos las pintadas flores, Sus corolas erguian Y al trasparente céfiro esparcian Juveniles aromas y colores.

Desplegaba ligera
Entre las flores y el cristal sus alas,
Ninfa de la galana primavera,
De su color vestida y ricas galas,
En circulos volando bulliciosa
Alegre mariposa,
Sus alas dando al sol rico tesoro
De nieve y de zafir con polvos de oro.

Y la aromosa flor que se mecia,
Y el aliento del aura enamorada,
Y la brillante luz que se bullia,
Y el inquieto volar de la encantada
Mariposa feliz girando en torno,
Imágenes doradas de la vida
Eran y rico adorno
Que á la ilusion del porvenir convida.
Flores, luces, aromas y colores,
Que sueña el alma enamorada cuando
Guardan su sueño á su alredor cantando
La virtud, la esperanza y los amores.

Y un alegre rumor que el vago viento En confundido acento De la calle elevaba, Bullicio de la gente que pasaba, Cada cual acudiendo á sus quehaceres, Acá y allá esparcidos, Su afan mezclando y diferentes ruidos Al confuso rumor de los talleres: Escalando á la estancia del mancebo Con estrépito alegre y armonía, A su encantado pensamiento nuevo Regocijo añadia.

¡Oh mundo encubridor, mundo embustero! ¡Quién en la calle de Alcalá creyera Tanta felicidad que se escondiera Y en un piso tercero! Mas todo son jardines de hermosura,
Si con su varia tinta
El alma en su ventura
Y mágica ilusion el cuadro pinta:
Y el mas bello pensil trueca y convierto
Del alma la amargura
En páramo erial de luto y muerte!

¡Bueno es el mundo! ¡bueno! ¡bueno! ¡bueno! ¡bueno! ¡ha cantado un poeta amigo mio,

Mas es fuerza mirarlo así de lleno,
El cielo, el campo, el mar, la gente, el rio,
Sin entrarse jamas en pormenores
Ni detenerse á examinar despacio,
Que espinas llevan las lozanas flores,
Y el mas blanco y diáfano topacio
Y la perla mas fina
Manchas descubrirá si se examina.

Pero ¿ qué hemos de hacer, no examinar? ¿ Y el mundo que ande como quiera andar? Pasar por todo y darlo de barato Fuera vivir cual sandio mentecato; Elegir la virtud en un buen medio Es un continuo tedio; Lanzarse á descubrir y alzarse al ciclo Cuando apénas alcanza nuestro vuelo A elevarnos un palmo de la tierra,

Miserables enanos,
Y con voces hacer mezquina guerra
Y levantar las impotentes manos,
Es ridículo asaz y harto indiscreto:
Vamos andando pues y haciendo ruido,
Llevando por el mundo el esqueleto
De carne y nervios y de piel vestido.
¡ Y el alma que no sé yo do se esconde!
Vamos andando sin saber adónde.

Vagaba en tanto por la estancia en cueros Sin respeto al pudor como un salvaje, O como andaba allá por los oteros Floridos del Eden, ó por los llanos, Sin arcabuz ni paje El padre universal de los humanos, Que sin duda andaria Solo y sin su mujer el primer dia; O como van aun en las aldeas, Sucias las caras feas Y el cuerpo del color de la morcilla, Los chicos de la Mancha y de Castilla, Nuestro héroe gritando, Gestos haciendo y cabriolas dando, Hasta que al fin al ruido Entró allí su patron medio dormido. Frisaba ya el patron en sus cincuenta,

Hombre grave y sesudo,
Tenido entre sus gentes por agudo,
Con lonja de algodones por su cuenta:
Elector, del sensato movimiento
Partidario en política, y nombrado
Regidor del heróico ayuntamiento
Por fama de hombre honrado,
Y odiar en sus doctrinas reformistas
No ménos al partido moderado
Que á los cuatro anarquistas,
Aunque estos le incomodan mucho mas:
Por no verlos se diera á Barrabas,
Y tiene persuadida á su mujer
Que es gente que no tiene qué perder.

Leyendo está las Ruinas de Palmira
Detras del mostrador á aquellas horas
Que cuenta libres, y á educarse aspira
En la buena moral,
Y á la patria á ser útil en su oficio,
Habiendo ya elegido en su buen juicio,
En cuanto á religion, la natural:
Y mirando con lástima á su abuelo
Que fué al fin un esclavo,
Y el mezquino desvelo
De los pasados hombres y porfías,
Rinde gracias á Dios, que el mundo al cabo

Ha logrado alcanzar mejores dias.

Así filosofando y discurriendo,
Sus cuentas componiendo,
Cuidando de la villa y su limpieza,
Solo tal vez alguna ligereza
Turba su paz doméstica, que ha dado
En darle celos su mujer furiosa,
Y aunque sobremanera
Los celos sin razon ella exagera,
Suena en el barrio como cierta cosa,
Que aunque viejo, es de fuego,
Corriente en una broma y mujeriego.

En la estancia al estruendo y algazara
Entra el discreto concejal gruñendo
Y con muy mala cara
De las bromas del huésped maldiciendo;
Bromas de un hombre de su edad ajenas,
Con un pié en el sepulcro dando voces,
Haciendo el niño y disparando coces.....
Mas lo que puede el regidor apénas
(Don Liborio) llegar á comprender,
Es cómo á tanto escándalo se atreve
Un hombre que le debe
Cuatro meses lo ménos de alquiler.

« ¿Es posible, 'al entrar, dijo don Pablo, (Sin reparar siquiera

17.

Que su huésped el mismo ya no era)

Que os tiente así tan de mañana el diablo?
¡Vive Dios, que os encuentro divertido!...

Parece bien que un viejo que ya tiene

Mas años que un palmar, hecho un orate

Arme él solo mas ruido

Que cien chiquillos juntos..... ¡Botarate!

Mas valiera que tantas alegrías

Fueran pagar contado

Mis cuatro meses y diez y ocho dias! »

Tal con rostro indigesto Dijo, y en ademan de hombre enojado Con desden la cabeza torció á un lado Y empujó el labio con severo gesto.

Con una interjeccion y un fiero brinco Digno de Auriol el saltarin payaso, Al grave regidor le salta al paso, Colgándose á su cuello con ahinco Y amorosa locura,
Su improvisado huésped que se afana (Tal simpatiza la familia humana)
Por conocer aquel confuso ente De tan rara figura
Que aparece á sus ojos de repente:
Y ambas manos le planta
En los carrillos y su faz levanta
Por verle bien, y en la nariz le arroja
Tan súbita y ruidosa carcajada,

Fijando en él su vívida mirada, Que al pequeñuelo regidor enoja.

¡Cómo! ¡ á mí! ¡voto d tal! gritó en su ira` Furioso el pobre concejal en tanto, Viendo aquel tagarote con espanto Que con salvaje júbilo le mira, Que le acaricia rudo, Hércules sin pudor, Sanson desnudo, Con atencion tan rara y tan prolija Que al contemplar sus gestos y oir su voz Cada vez mas se alegra y regocija Con delirio feroz. Crujiéndole de cólera los huesos En su impotencia don Liborio en vano A remediar se esfuerza los excesos De aquel bárbaro audaz y casquivano: Confuso y sin saber quién le ha traido, Ni por dónde ha venido, Ni cómo por qué arte prodigioso Su pacífico viejo en tan furioso Huésped se ha convertido.

Su alegre huésped que le palpa y rie Como á juguete vil contempla el niño, Que en su brutal cariño Ni un punto le permite se desvíe; Que imperturbable, en tanto que murmulla El patron amenazás y razones, Súplicas, maldiciones, Gritos inortográficos le aulla.

¡Qué hombre formal se vió
En situacion jamas tan apurada!
Su grave dignidad comprometida,
Y aquí la autoridad desconocida
Yace ademas y ajada
Con que la sociedad le revistió!

Ya le levanta en alto y le examina, Y al verle mal formado y tan pequeño Le contempla risueño Entre cariño y burla con ternura, Y que un poder providencial lo envía (¡Oh presuncion del hombre!) se figura A servirle y hacerle compañía.

En fin los gritos fueron Tales y tantas del patron las voces, Que todos los vecinos acudieron Al estruendo y es répito feroces. Acudió como era De su deber al punto la primera, Su mujer con vestido de mañana Y tres moños no mas en la marmota. Dos de color de rosa, otro de grana, Que aunque el afan de ver quién alborota La hizo subir con el vestido abierto. La negra espalda al aire y sin concierto, La marmota y los lazos con descuido Por el bien parecer se los ha puesto, Que un traje limpio y un semblante honesto Decoro en la mujer dan al marido. Acudió á la par de ella Un pintor jóven cuya mala estrella Trajo á Madrid con mas saber que Apéles, Mas no llegó á pintar porque el dinero A su llegada le ganó un fullero Y no compró ni lienzo ni pinceles; Y en la buhardilla vive, Léjos del ruido y pompas de este mundo, Junto à Dios nada ménos, que el profundo Genio de Dios la inspiracion recibe: Mas tanto genio por causa tan fútil Estéril es, la inspiracion inútil. 1 Y, oh prosa! 10h mundo vil! no inspiraciones Pide el pintor á Dios sino doblones.

Un cachazudo médico vecino Del cuarto principal, materialisto, Sin turbarse subió, y entre otros vino Un romántico jóven periodista, Que en escribir se ocupa folletines, De alma gastada y botas de charol, Que ora canta á los muertos paladines, Ora escribe noticias del Mogol, Cada línea á real, y anda buscando Mundo adelante nuevas sensaciones, Las ilusiones que perdió llorando, Lanzando á las mujeres maldiciones.

En tanto le ha quitado su gorreta Griega al patron el héroe, y decidido Sobre su noble frente la encasqueta Ancho de vanidad, de gozo henchido: Y en cueros con su gorro se pasea Por el cuarto, y gentil se pavonea, Que es natural al mas crudo varon Ser algo retrechero y coqueton, Echándole al patron con desparpajo, Miradas que le miden de alto á abajo, Sin hacer caso de sus voces fieras Creyéndole en su estado natural, Ni atender al estrépito infernel De los que suben ya las escaleras.

Se abrió de golpe la entornada puerta Y de tropel entraron los vecinos, Y hallaron al patron que á hablar no acierta Y al Hércules haciendo desatinos: Su esposa la primera, medio muerta De espanto y de dolor, gritó: ¡asesinos! Porque tiene el amor ojos de aumento Y quita la pasion conocimiento. Fué del patron cuando llegó socorro Echarla lo primero de valiente, Y recobrar su dignidad y el gorro, Tomando un ademan correspondiente: Y así mirando indiferente al corro, Que es máxima que tiene muy presente La de nihil admirari, y la halló un dia En un tratado de filosofía,

Tendió la mano al loco señalando, Y al mismo punto su inocente esposa, La misma infausta direccion, temblando Con los ojos siguió toda azarosa! ¡Oh terribile visu! ¡cuadro infando! ¡Oh! la casta matrona ruborosa Vió..... ¿mas qué vió, que de matices rojos, Cubrió el marfil y se tapó los ojos?

Musas, decid qué vió..... La Biblia cuenta Que hizo à su imagen el Señor al hombre, Y à Adan desnudo à su mujer presenta Sin que ella se sonroje ni se asombre: Despues se le ha llamado y à mi cuenta, Miéntras peritos prácticos no nombre La familia animal, está dudoso, Entre todos al hombre el mas hermoso.

Y muy cara se vende una pintura '
De una mujer ó un hombre en siendo buena,
Y estimamos desnudo en la escultura
Un atleta en su rústica faena:

Mas eso no: la natural figura Es menester cubrirla y darla ajena Forma, bajo un sombrero de castor, Con guantes, fraque y botas por pudor.

No que me queje yo de andar vestido
Y ahora mucho ménos en invierno,
Y que el pudor se dé por ofendido
De ver desnudo un hombre lo discierno:
Y mucho mas si el hombre no es marido,
Ni cuñado siquiera, suegro ó yerno,
Que entónces la mujer no tiene culpa
Y el mismo parentesco la disculpa.

Mas es el caso aquí que aquella dama Mujer del concejal..... ¡oh! sin lisonja, ¿Cómo diré la edad que le reclama El tiempo que hace ya vive en la lonja, Yo que me precio de galan? la fama, Viéndola hacer escrúpulos de monja, A los presentes reveló la cuenta Y hubo vecino que la echó cincuenta.

¡Tanto pudor á los cincuenta años!
¡Oh incansable virtud de la matrona!
Despues de tanto ataque y desengaños,
En este mundo pícaro que abona
El vicio con sus crímenes y amaños,
El tiempo que peñascos desmorona
No pudo su virtud jamas vencer:
¡Oh feliz don Liborio! ¡Oh gran mujer!

¿ Y habrá de irse sin mirar siquiera
A un monstruo, à un loco? ¿y dejará en el ricsgo
A su Liborio con aquella fiera
En trance que ha tomado tan mal sesgo?
No lo permita Dios: Liborio muera
Y ella tambien con él. — Y aquí yo arriesgo
Por seguir en octavas este canto
Débilmente contar dévouement tanto!

Ella, la pobre, á su pesar forzada
A ver un hombre en cueros que no es
Su esposo, con rubor una mirada
Le echó de la cabeza hasta los piés;
Y aunque fuerte, y honesta, y recatada,
Un pensamiento la ocurrió despues;
Que la mujer al cabo ménos lista
Tiene en su corazon algo de artista.

Y al contemplar las formas majestuosas, La robustez del loco y carnes blancas, Recordó suspirando las garrosas Del pobre regidor groseras zancas. Son las comparaciones siempre odiosas, Siempre, y en el archivo de Simáncas, Si no me engaño, pienso haber leido Que en el símíl perdió siempre el marido.

¡Oh cuán dañosas son las bellas artes! Y aun mas dañosa la aficion á ellas! A sus maridos estudiar por partes ¡Cuántas extravió mujeres bellas! No pensó mas moléculas Descártes, Ni en mas rayos se parten las estrellas, Que en partes ¡ay! una mujer destriza A su esposo infeliz y lo analiza.

Y à par que en él aplica el analítico, Al ajeno varon le echa el sintético, Y al mas fuerte marido encuentra estítico, Y al mas débil galan encuentra atlético: Juzga al primero un corazon raquítico, Halla en el otro un corazon poético, La palabra de aquel ruda y narcótica Y la del otro tímida y erótica.

Y a mí este juicio me parece exacto, Y parézcales mal a los maridos, Que ellos han hecho con el mundo un pacto Y sus derechos son reconocidos; Y si tienen mujer, justo ipso facto Es que su condicion lleven sufridos, Que habla con su mujer el que se casa Y yo con las paredes de mi casa.

El pensamiento que cruzó la mente De la honrada mujer del concejal, Fué sin pasion juzgado estrictamente Cuando mas un pecado venial: La honrada dueña que no sea siente (Y este es un sentimiento natural) Tan membrudo, tan noble y vigoroso Como su huésped su querido esposo. Y otra cosa ademas siente tambien
Que no se ha de saber por mi tampoco,
Ya que ella la reserva y hace bien,
Que al cabo el hombre aquel no es mas que un loco:
Hay quien dice ademas que con desden
Vió desde entónces y le tiene en poco
(Tal impresion en ella el huésped hizo)
A un mozo de la tienda asaz rollizo.

¡Ay infeliz de la que nace hermosa!

Mas la verdad (si la verdad se puede
En materia decir tan espinosa)

Es (y perdon la pido si se excede
Mi pluma en lo demas tan respetuosa)
(Y esto ¡oh lector! entre nosotros quede),
Mas no lo he de decir, que es un secreto
Y siempre me he preciado de discreto.

¿ Quién es el hombre aquel? ¿ quién le ha traido? ¿ Adónde el viejo está que allí vivia? ¿ Cómo y de dónde en cueros ha venido? La noche ántes don Liborio habia Visto en su cuarto al viejo recogido, Su cuenta preparada le tenia, Y cuando el ruido á averiguar hoy entra Desnudo un loco en su lugar se encuentra.

Miran al loco todos entre tanto, Que por tal al momento le tuvieron, Y tal belleza y desenfado tanto Confiesan entre si que nunca vieron: Viéranlo con deleite si el espanto Que al encontrarlo súbito sintieron Les dejara admirarle, pero el susto Hasta á la dueña le acibara el gusto.

Él los mira tambien entre gustoso
Y extrañado con plácido semblante,
Con benévola risa cariñoso
Señalando al patron que está delante,
Y festejar queriéndole amoroso
Fija la vista en él, y al mismo instante
La mano alarga y el patron la evita,
Se echa hácia atras amedrentado y grita.

Y su desvío y desdeñoso acento Sin comprender tal vez y ya impaciente El nuevo mozo, entre jovial y atento, De un salto avanza á la agolpada gente; En pronta retirada un movimiento Todos hicieron, y hasta el mas valiente, El audaz regidor lo menos cinco Escalones salto de un solo brinco.

No es retirarse huir, no, ni cordura Fuera trabar tan desigual combate Con un loco de atlética figura Capaz de cometer un disparate: Gritando ¡atarlo! bajan con presura; Gran medida, mas falta quien le ate; Velos el loco y mas veloz que un gamo Prepárase á saltar de un brinco un tramo. ¡Oh confusion! que al verle de repente, Rápido desprenderse de lo alto, Cada cual baja atropelladamente, Con gritos de terror, de aliento falto: Rueda en monton la acobardada gente, Y el regidor, queriendo dar un salto, Entre los piés del médico se enreda, Se ase á su esposa, y con su esposa rueda.

Y el médico tambien rueda detras, A un tobillo cogido del patron; Entrégase el pintor à Barrabas, Que en un callo le han dado un pisoton; Armase un estridor de Satanas, El poeta ha perdido una ilusion, Que ha visto de la dama no se que Y à mas acaba de torcerse un pié.

Y acude gente, y el rumor se aumenta, Y llénase el portal, crece el tumulto, Su juicio cada cual por cierto cuenta, Y se pregunta, y se responde á bulto: Dicen que es un ladron, hay quien sustenta Que al pueblo de Madrid se hace un insulto, Prendiendo á un regidor, y que él resiste A la ronda de esbirros que le embiste.

Llega la multitud formando cola Al sitio en que se alzaba Mariblanca, Y la nueva fatal de que tremola Ya su pendon, y que asomó una zanca El espantoso monstruo que atortola Al mas audaz ministro, y lo abarranca, El **B**ú de los gobiernos, la anarquía, Llegó aterrando á la secretaría.

Ordenes dan que apresten los cañones, Salgan patrullas, doblense los puestos, No se permitan públicas reuniones, Pesquisas ejecútense y arrestos, Quedan prohibidas tales expresiones, Obsérvense los trajes y los gestos De los enmascarados anarquistas Y de sus nombres que se formen listas.

Que luego á son de guerra se publique La ley marcial, y á todo ciudadano, Cuyo carácter no le justifique, Luego por criminal que le echen mano: Que á vigilar la autoridad se aplique La mansion del congreso soberano, Y bajo pena y pérdida de empleos, Sobre todo, la casa de Correos.

'Pásense á las provincias circulares,
Y en la Gaceta en lastimoso tono
Imprímanse discursos á millares
Contra los clubs y su rabioso encono;
Píntense derribados los altares,
Rota la sociedad, minado el trono,
Y á los cuatro malévolos de horrendas
Miras, mandando y destrozando haciendas:

¡Oh cuadro horrible! ¡pavoroso cuadro! Pintado tantas veces y á porfía Al sonar el horrísono baladro Del monstruo que han llamado'la anarquía. Aquí tu elogio para siempre encuadro, Que á ser llegaste el pan de cada dia, Cartilla eterna, universal registro Que aprende al gobernar todo ministro.

¡Oh cuanto susto y micdos diferentes, Cuanto de afan durante algunos años Con vuestras peroratas elocuentes Habeis causado a propios y aun a extraños! Mal anda el mundo, pero ya las gentes Han llegado a palpar los desengaños, Y aunque cien tronos caigan en ruina No ménos bien la sociedad camina.

¡Oh imbécil, necia y arraigada en vicios Turba de viejas que ha mandado y manda! Ruinas soñar os hace y precipicios Vuestra codicia vil que así os desmanda: ¿Pensais tal vez que los robustos quicios Del mundo saltarán si aprisa anda, Porque son torpes vuestros pasos viles, Tropel asustadizo de reptiles?

¿Qué vasto plan? ¿Qué noble pensamiento Vuestra mente raquítica ha engendrado? ¿Qué altivo y generoso sentimiento En ese corazon respuesta ha hallado? ¿Cuál de esperanza vigoroso acento Vuestra podrida boca ha pronunciado? ¿Qué noble porvenir promete al mundo Vuestro sistema de gobierno inmundo?

Pasad, pasad como funesta plaga, Gusanos que roeis nuestra semilla, Vuestra letal respiracion apaga La luz del entusiasmo, apénas brilla: Pasad, huid, que vuestro tacto estraga Cuanto toca y corrompe y lo amancillà; Solo nos podeis dar, canalla odiosa, Miseria y hambre y mezquindad y prosc.

Basta, silencio, hipócritas parleros, Turba de charlatanes eruditos, Tan cortos en hazañas y rastreros Como en palabras vanas infinitos: Ministros de escribientes y porteros, De la nacion eternos parasitos: Basta, que el corazon airado salta, La lengua calla y la paciencia falta.

Miéntras al arma el ministerio toca
Y se junta la tropa en los cuarteles,
Y ve la gente con abierta boca
Edecanes à escape en sus corceles
Cruzar las calles, y al motin provoca
-El gobierno con bandos y carteles,
Y andan por la ciudad jefes diversos
Cuyos nombres no caben en mis versos,

Como el jefe político y sus rondas,
Capitan general, gobernador,
Los que por mucho joh monstruo! que te escondas
Darán contigo en tu mansion de horror;
Como del mar las agolpadas ondas,
Al impetu del viento bramador,
La calle entera de Alcalá ocupando
Se va la gente en multitud juntando.

Y ya el discorde estrépito aumentaba Y la mentira y el afan crecia, Y la gente á la gente se empujaba, Codeaba, pisaba y resistia: El semblante y los ojos empinaba Cada cual para ver si algo veia, Y en larga hilera están ya detenidos Gentes, carros y coches confundidos.

Como bosque de palmas que al violento Impetu dobla la gallarda copa, Cuando apiñado lo recoge el viento Y con su manto anchísimo lo arropa, Así ondula con sordo movimiento En la ancha calle la agolpada tropa, Y la apiñada muchedumbre ruge Al vaiven rudo de su propio empuje.

Y cede, y vuelve, y crece el vocerío, La agitacion del popular tumulto, Y un pánico terror entre el gentío Con asombro comun resbala oculto:

Digitized by Google

Y en tan revuelto y congojoso lio, Con ronca voz y con violento insulto, Contrarios intereses y pasiones Se abren plaza á codazos y empujones.

Y como negra nube en el verano, Desátase en violento torbellino, Y piedras flueve, y el dorado grano Arroja al viento en raudo remolino: Súbito rompe el populacho insano, Se esparce y atropéllase sin tino, Y huyen acá y allá, y allá y acá Corre la gente sin saber do va.

Ya habrá el lector, si como yo del ruido Y bulla popular y movimiento Alguna vez aficionado ha sido, Y con juicio observó y detenimiento, Visto alguno tal vez tan aturdido De la fuga en el crítico momento, Que dos horas despues si lo ha encontrado Del impetu primero aun no ha aflojado.

Y en bandadas derramase y se extiende La antes amontonada muchedumbre, Como gorriones que el gañan sorprende Vuelan del llano a la lejana cumbre : Nadie a la voz del compañero atiende, Nadie acude a la ajena pesadumbre, Nadie presta favor y todos gritan Y en confuso tropel se precipitan: Y allí la voz aguardentosa truena, Grita asustada la afligida dama, Ladran los perros y las calles llena La gente que en tumulto se derrama: Suspende el artesano su faena, Cuidoso el mercader sus gentes llama, Puertas y tiendas ciérranse añadiendo Nuevo rumor al general estruendo.

Y la prisa es de ver con que asegura Cada cual su comercio y mercancia. Y como alguno entre el tropel procura Mostrar serenidad y valentía, Y en torno de él la multitud conjura, A reunirse con calma, y sangre fria Aconseja, mirando al rededor Con ojos que desmienten su valor.

Y otros audaces de intencion dañina, Gózanse en el tumulto y de repente Donde la gente mas se arremolina Prontos acuden à aturdir la gente: Y huyen por aumentar la tremolina Y confusion, y contra el mas paciente Espectador pacífico se estrellan, Y con fingido espanto le atropellan.

Y en tanto que unos y otros alborotan, Perora aquel y el otro hazañas cuenta, Páranse en corro y furibundos votan, Y un solo grito acaso el corro ahuyenta, Y aquellos de placer las palmas frotan, Y este el sombrero estropeado tienta, Párase y el aliento ahogado exhala, Y el tambor va tocando generala;

Y algunos nacionales van saliendo El ánimo á la muerte apercibido, El motin y su suerte maldiciendo Con torvo ceño y gesto desabrido; Y con voz militar, Adios, diciendo A su aterrada cónyuge el marido, Al son del parche y á la voz de alarma Carga el fusil y bayoneta arma.

Y entre tanto que vienen batallones Y órdenes mil el ministerio expide, Y envuelta en mil diversas confusiones La autoridad en fin nada decide, Y hay quien demanda á gritos los cañones, Y quien las cargas de lanceros pide, Y tal vez otro cavilando calla Si escogerá la lanza ó la metralla.

Y en tanto que en Madrid, cual se derraman Por las faldas del rojo Mongibelo De lava mil torrentes, que recaman Con igneas cintas el tremante suelo, Turbas de gente alborotadas braman Y se derraman con insano anhelo, En turbiones las calles inundando Los unos á los otros espantando: Súbito con esombro ve la gente Que aun al portal del regidor espera, Salir desnudo à un hombre de repente Con veloz violentísima carrera; Y otro tras él con colera impotente, Chico y gordo y vestido à la ligera, Afligido, empolvado y sin aliento, Todos los pelos de la calva al viento;

Y á una mujer tambien desaliñada, Y seis ó siete mas llenos de espanto, Todos tras él gritando con turbada Voz, que tengan al loco, y entre tanto Por la calle la faz alborozada, El loco va con regocijo tanto, Que causa gusto el verle tan esbelto Andando á brincos tan airoso y suelto.

Pero la gente, viendo la figura
Desnuda de aquel hombre que corria
Rápido como el viento y la premura
De la turba que ansiosa le seguia,
Y las voces oyendo y la locura
Temiendo del que loco parecia,
Sin otra reflexion viento tomaron,
Y hasta tomar distancia no pararon.

Mas luego que la calma sobrevino Y los mas animosos acudieron, Y que era huir un necio desatino Los ménos advertidos conocieron,

18.

Y á todos de saber el caso vino Curiosidad, hácia el patron corrieron, Que eran el nuevo jóven y el patron De tanto laberinto la ocasion.

Y en corro el caso del patron indagan, Y discutan tal vez puntos sutiles, Y los magines desvariando vagan Perdidos de la historia en los perfiles; Y oyen discursos sin que satisfagan Los discursos las mentes varoniles Que ansian profundizar, y nadie entiende El caso que el patron contar pretende.

- « Es pues el caso, el regidor decia, Que este viejo es un loco huésped mio, Trocado en jóven de la noche al dia. — Mirad que estais diciendo un desvarío. — Yo cuento la verdad. — Necia porfía! Está loco. — Señores, no me rio. Yo no discurro nunca á troche y moche, Era un viejo á las doce de la noche.
- Vamos, el regidor perdió un sentido.
  Si eso no puede ser. No hay quién me asistal Gritaba la mujer, es un perdido,
  Un servil, un ladron, un anarquista:
  Ha querido matar á mi marido.
  Y á vos os viola si no andais tan lista,
  La repuso un chuzon cara de pillo
  Que alegraba con chistes el corrillo.

Ye dije que era viejo, ahora no digo Que no sea jóven. — Id y el diablo os llevo.

- Y ahora se me va... Sois un bodigo.
- Con mas de cuatro meses que me debe.
- Vos os contradecís. Me contradigo Y'no me contradigo. — Que lo pruebe, Gritaba el chusco de la faz burlona; Idos, buen hombre, á reposar la mona. »

Desnudo en tanto el nuevo mozo vuela, Párase, corre, alborozado grita, Mira alegre en redor, nada recela, Cuanto le cerca su entusiasmo excita: Palpar, gritar, examinar anhela Cuanto mira y en torno de él se agita, Como al amor del maternal cariño Mira la luz embelesado el niño.

Pobre inocente, alma que entretiene El mundo, y le divierte cual gracioso Juguete, y à mirarle se detiene Con pueril regocijo candoroso! La luz, las gentes en conjunto viene Todo à herirla, cual juego luminoso De prodigioso mágico que alzara Ideal otro mundo con su vara.

Y la ciudad, y el sol, y sus colores, La gente, y el tumulto, y los sonidos En grata confusion de resplandores, Y de armonías llega á sus sentidos, Cual las que esmaltan diferentes flores, Los verdes prados por abril floridos Confunden con sonoro movimiento Ruido y colores, si las mece el viento.

Y les presta su alma su hermosura,
Y el corazon su amor y lozanía,
Su mente les regala su frescura,
Y su rico color su fantasía:
Les da su novedad luz y tersura,
Regocijo les presta su alegría,
Que el alma gozo al contemplarse siente
Del mundo en el espejo trasparente.

Y en el continuo cambio y movimiento, Y algazara, y bullicio alegre y vario, Movido por recóndito portento Ve el mundo cual magnifico escenario: Lámpara el sol meciéndose en el viento, Y obras de artificioso estatuario Las figuras que en rápido tumulto Cruzan, y anima algun resorte oculto.

Y con su propio gusto satisfecho, Que en sí propia su alma se alimenta, Latir sintiendo alborozado el pecho, Nada se explica, ni explicarse intenta: Corre al placer de su ilusion derecho, De su mismo placer sin darse cuenta, Que del placer que se gozó sin tasa, Nadie se ha dado cuenta hasta que pasa. Pobre inocente, alma que no sabe Que solo al niño su inocencia abona, Y que en el mundo compasion no cabe Que en la inocencia mofador se encona. Alma llena de fe, cándida ave Que dulces trinos en el bosque entona; Que sencilla de rama en rama vuela, Sin que su gracia al cazador conduela.

Alma que en la afliccion y la agonía Del alboroto popular y estruendo, Gráta danza de amor y de alegría Con indecible júbilo esta viendo; Cánticos la espantosa gritería Piensa tal vez, en su ilusion creyendo; Animadas escenas placenteras El susto de la gente y las carreras.

Y à tomar parte en el comun contento Lanzase y rompe, y en mitad se arroja Del bullicio mas rápido que el viento, Y en torno de él la gente se amanoja: Ni cura del ajeno sentimiento, Ni de verse desnudo se sonroja, Y ora forman en torno de él corrillos, Ora le sigue multitud de pillos.

Fué aquel dia el asombro de la villa Y escándalo de todo hombre sesudo, Yendo tras él de gente una traílla Que aterra á veces su ademan forzudo: Allí corren los chicos, aquí chilla Una mujer al verle andar desnudo, Y algunas que los ojos se taparon Por pronto que acudieron le miraron.

Y andando así, la gente ya le acosa, Y alguno allí de condicion liviana Quiere que pruebe la intencion graciosa Y el trato afable de la especie humana: Y arrojándole piedras con donosa Burla por gusto é intencion villana, Le hizo el dolor sentir para que sepa Que no hay placer donde el dolor no quepa.

Que entró en el mundo nuestro mozo apénas, Y su dicha y el mundo bendecia, É inocentes miradas y serenas
Vertiendo en torno afable sonreia,
Cuando la bruta gente á manos llenas
Lanzaba en él cuanto dolor podia,
Que en traspasar disfrutan los humanos
Su dolor en el alma á sus hermanos.

Sintió el dolor y el rostro placentero Súbito coloró de azul la ira, Y ya el semblante demudado y fiero Con ojos torvos á la gente mira: Huye el cobarde vulgo á lo primero, Piedras despues sin compasion le tira, Gritan: al loco, y con temor villano Huyen y le señalan con la mano.

¿ Quién de nosotros la ilusion primera Recuerda acaso en su niñez perdida? ¿ Cuál fué el primer dolor, la mano fiera Que abrió en el alma la primer herida? ¡ Ay! desde entónces sin dejar siquiera Un solo dia, siempre combatida El alma de encontrados sentimientos, Ha llegado á avezarse á sus tormentos.

Mas ¡ay! que aquel dolor fué tan agudo, Que el alma atravesó sin duda alguna; Fué de todos los golpes el mas rudo Que injusta nos descarga la fortuna: Cuando inocente el corazon desnudo, En el primer columpio de la cuna, Se abre al amor en su ilusion divina, Y en él se clava inesperada espina.

¡Y despues! ¡y despues!... Así el mancebo, Hombre en el cuerpo y en el alma niño, Todo a sus ojos reluciente y nuevo, Todo adornado con gentil aliño, Del falso mundo al engañoso cebo Corre y brinda bondad, brinda cariño, Y el mundo, que al placer falaz provoca, Dolor da en cambio al alma que lo toca.

Mas deje: el mundo por su amor se encarga Como un chorizo de curarla al humo, Y de hiel rica quinta esencia amarga Sacar para bañarla con su zumo: Luego la ensancha mas, luego la alarga, La esquina, en fin, con artificio sumo, Hasta que endurecida y hecha callo, Suave al tacto le parece un rallo.

Grave dolor el del mancebo ha sido, Grave dolor, porque de aquella gente La injusticia y crueldad ha comprendido Con que paga su amor tan inocente: No en el cuerpo, en el alma le han herido, Que es niña el alma y varonil la mente, Y de juicio y razon Dios le ha dotado Para que juzgue el mal que le ha tocado.

Sintió primero cólera, y pasando El físico dolor al pensamiento, Volvió los ojos tristes implorando Piedad con amoroso sentimiento, Madre tal vez en su dolor buscando, Que temple con caricias su tormento, Mas los hombres no sirven para madres, Y aun apénas, si valen para padres.

Cuando llegó un piquete, y bien le avino, Que la gente ahuyentó con su llegada, Y el mozo agradecido á su destino Miraba con placer la gente armada: Pregúntanle despues de dónde vino, Cómo va en cueros, dónde es su morada, Y él, que no sabe hablar, nada responde, Los mira, y sigue sin saber adónde.

¿ Y adonde va? à la carcel prisionero, Que andar desnudo es ser ya delincuente: El entre tanto observa placentero Los colores que viste aquella gente: Y de una bayoneta lo primero, Al mirarla tan tersa y reluciente, Tocó la punta en su delirio insano, Y en su inocente afan se hirió una mano.

Y este fué entônces el dolor segundo, Y dejaremos ya de llevar cuenta, Que para algo Dios nos echa al mundo, Y la letra con sangre entra y se asienta: Y así la razon gana, así el profundo Juicio con la experiencia se alimenta, Y porque aprenda, el mundo así recibe Al que no sabe cómo en él se vive.

FIN DEL CANTO TERCERO.

## CANTO IV

Rizados copos de nevada espuma Forma el arroyo que jugando salta, Ricos países de vistosa pluma En campos de aire el pajarillo esmalta: Alzase léjos nebulosa bruma, De sombras rica, si de luces falta, Y el verde prado y el lejano monte Muro y término son del horizonte.

Allá en la enhiesta vaporosa cumbre Su manto en Oriente el alba tiende, Y blanca, y pura, y regalada lumbre De su frente de nácares desprende: Cándida silfa á su fugaz vislumbre El aire en torno sonrosado enciende, Y en su fuente la ondina voluptuosa Se mece al son del agua armoniosa.

Y tras la densa y fúnebre cortina Del hondo mar sobre la rubia espalda, Ráfagas dando de su luz divina, Mécese el sol en lechos de esmeralda: La niebla á trozos quiebra y la ilumina Del terso azul por la tendida falda, Y de naranja, y oro, y fuego pinta Sobre plata y zafir mágica cinta.

Y en monte, y valle, y en la selva amena, Y en la de flores mil fértil llanura, Y en el seno del agua que serena Se desliza entre franjas de verdura, El ruido alegre y bullicioso suena De seres mil que cantan su ventura, Prestando su algazara y movimiento Voz á las flores, y palabra al viento.

Las rosas sobre el tallo se levantan
Coronadas de gotas de rocío,
Las avecillas revolando cantan
Al blando son del murmurar del rio;
Chispas de luz los aires abrillantan,
Salpicando de oro el bosque umbrío:
Y si el aura á la flor murmura amores,
La flor le brinda aromas y colores.

Y resonando..... et cétera; que creo Basta para contar que ha amanecido, Y tanta frase inútil y rodeo, A mi corto entender no es mas que ruido: Pero tambien á mí me entra deseo De echarla de poeta, y el oido, Palabra tras palabra colocada, Con versos regalar sin decir nada. Quiero decir, lector, que amanecia, Y ni el prado ni el bosque vienen bien, Que este segundo Adan no verá el dia Nacer en los pensiles del Eden, Sino en la cárcel lóbrega y sombría, Que su pecado cometió tambien, Viniendo al mundo por extraño hechizo, Y es justo que tal pague quién tal hizo.

Corrió entre tanto por Madrid la fama De aquella aparicion del hombre nuevo, De como viejo se acostó en su cama, Y al despertar se levantó mancebo. Nueva de que era causa se derrama Del gran tumulto que contado llevo, Cuando atento el patron, subiendo al ruido, Halló en otro á su huésped convertido.

Hay en el mundo gentes para todo, Muchos que ni aun se ocupan de sí mismos; Otros, que las desgracias de un rey godo Leen en la historia, y sufren parasismos: Quién por saber la cosa, y de qué modo Pasó, y contarla luego, á los abismos Es capaz de bajar, quién nunca sabe Sino es de aquello en que interes le cabe.

Quién por saber lo que á ninguno importa Anda desempolvando manuscritos, Para luego dejar la gente absorta Con citas y con textos eruditos; Otro almacena provision no corta De hechos recientes, cuentos infinitos Y mentiras apaña, y cuanto pasa, Se entretiene en contar de casa en casa.

Este raro suceso que yo cuento Aquí en la capital ha sucedido, Y es tanta la jarana y movimiento En que su vecindario anda metido, Que muchos no tendrán conocimiento De un caso no hace mucho acontecido; Y á otros tal vez tan verdadera historia Se habrá borrado ya de la memoria.

Mas yo, como escritor muy concienzudo, Incapaz de forjar una mentira,
Confesaré al lector que mucho dudo
De la verdad del caso que le admira:
Contaré el cuento con mi estilo rudo
Al bronco son de mi cansada lira,
Y el hecho á otros afirmar les dejo,
De haberse el mozo convertido en viejo.

Como me lo contaron te lo cuento,

Y yo de la verdad solo respondo

De que el mozo salvaje del portento

Anda alegre por ahí mondo y lirondo:

Raro misterio que en conciencia siento

No poder descifrar por mas que ahondo;

Mas qué mucho, si necio me confundo

Sin saber para qué vine yo al mundo.

Que no es menor misterio este incesante Flujo y reflujo de hombres, que aparecen Con su cuerpo y su espíritu flotante, Que se animan y nacen, hablan, crecen, Se agitan con anhelo delirante, Para siempre despues desaparecen, Ignorando de dónde procedieron, Y adónde luego para siempre fueron.

Baste saber que nuestro héroe existe Sin entrarse à indagar arcano tanto, Que tiene para estar alegre o triste Risa en los labios y en sus ojos llanto: Que come, bebe, duerme, calza y viste, Ya mas civil en este cuarto canto, Y que Adan en la carcel le pusieron Cuando desnudo como Adan le vieron.

Baste saber que el Diario, en su importante Seccion que casos de la corte cuenta, En estilo variado y elegante Que el interes del sucedido aumenta, Refiere este sucejo interesante Al número dos mil seiscientos treinta, Y como sigue causa, el parte dado, No me acuerdo qué juez de qué juzgado.

Y todos los de todos los colores Periódicos (¡amable cofradía!) Que se apellidan ya conservadores, Ya progresistas, y que en lucha impía, Cebo de los políticos rencores, Mondan y pulen la cuestion del dia, De ilustracion vertiendo ricas fuentes En caudales fructiferos torrentes.

Ahondando la cuestion de estrage tanto, Buscando el móvil de motin tan fiero, Hallaron unos y otros con espanto Que era un pagado y vil aventurero, No disfrazado bajo el noble manto De la santa virtud, sino altanero, Agente digno de la trama impía, Saliendo en carnes á la luz del dia.

Y acusó cada cual á su contrario
De haber pagado y encerrado al loco,
Y del absurdo cuento estrafalario
Que honra por cierto su invencion muy poco:
Cuál al gobierno acusa atrabiliario,
Cuál supone en los clubs que se halla el foco,
Sin que ninguno ser quiera en su ira
Autor de tan ridícula mentira.

Y con lógica sana y juicio recto Probaron, como cuatro y tres son siete, Que no cabe en el mas rudo intelecto Que se convierta un viejo en mozalbete: Y alguno á los milagros poco afecto, Con odio á todo clerical bonete, Probó que nada, en un sabio discurso, Basta del mundo á trastornar el curso. Y yo quedé de entónces convencido
Casi de que era mentiroso el cuento,
Aunque siempre mis dudas he tenido,
Que es muy dado á dudar mi entendimiento:
Y cuanto llevo hasta ahora referido
Ni lo afirmo, oh lector, ni lo desmiento,
Que por mi honor te juro no quisiera
Que nadie mentiroso me creyera.

Y casi casi arrepentido estoy
De haber tomado tan dudoso asunto,
Y de á pública luz sacarlo hoy,
Que la incredulidad llega á tal punto;
Mas ya adelante con mi cuento voy
Al son de mi enredado contrapunto,
Que es mi historia tan cierta y verdadera
Como lo fué jamas otra cualquiera.

Es el caso que Adan, preso y desnudo. Hace ya un año que en la corte vive, Do con aspero trato y ceño rudo Aspera y ruda educacion recibe: Es cada cual allí doctor sesudo Que practicando de su ciencia vive, Tomos que enseñan mas filosofía Que cien años de estudio en solo un dia.

Sociedad de filósofos aquella, Andar allí desnudo á nadie espanta, Antes mas bien pondrán pleito y querella Al que lleve chaqueta, capa ó mant ; Y así á nadie extrañó cuando su estrella Trajo allí al jóven que mi lira canta, Y un año desde entónces ha corrido Y el mancebo se está como ha venido.

En cuanto á traje y nada mas se entiende, Que la sana razon su juicio aploma, Sus sentidos aviva y los enciende, Y su rústico ardor desbrava y doma. La gracia y ademan del jaque aprende, Las mas punzantes voces del idioma, Y á sufrir y á callar, y á caso hecho, Guardarse la intencion dentro del pecho.

Y como el juicio su talento rija,
Comprende de derechos y deberes
El intrincado código que fija
Los goces de aquel mundo y padeceres:
Y el noble ardor que el corazon le aguija
En ansia de dominio y de placeres,
Y su hercúlea simpática figura
Del ajeno respeto le asegura.

Ni chiste ni pillada se le escapa,
Ni gracia alguna sin respuesta queda,
Ni las cartas mejor ninguno tapa
Cuando entre amigos el cané se enreda:
Revuelta al brazo con desden la capa,
Con él, navaja en mano, no hay quien pueda,
Que en la cárcel ahora ya no hay pillo
Que maneje mejor que él un cuchillo.

19.

Ni lo hay mas suelto y ágil, ni quien sea ... Mas diestro á la pelota y á la barra, ... Ni mas vivo y sereno en la pelea, ... Ni de apostura tal ni tan bizarra; Y á tanto va su gracia que puntea ... De modo que hace hablar una guitarra, Y para acompañar se pinta solo ... Su acento varonil cantando un polo.

Y aspero a par que jugueton y atento, Sin que de su derecho un punto ceda, Hombre de pelo en pecho y mucho aliento, Con los ternes y jaques entra en rueda: Y creciendo en arrojo y valimiento, En juez se erige y los insultos veda Del fuerte al débil, y animoso arguye Y a su modo justicia distribuye.

Tal vez habrá quien diga escrupuloso Que es poco tiempo para tanto un año, Y poco fuera, cierto, si dichoso Vivido hubiera en lisonjero engaño; Mas allí donde el látigo furioso La suerte vibra con semblante uraño, Donde ninguno de ninguno cuida, Pronto se aprende á conocer la vida.

Allí do hierve en ciego remolino La sociedad, y títulos ni honores Son del respeto formulado sino, Ni sirven al que entra sus mayores; Tienen todos que abrirse su camino, Breve mundo de mas grandes dolores, Do lucha el triste en su afligido centro Contra la sociedad de fuera y dentro.

Siempre en eterna tempestad, impura Mar donde el mundo su sobrante arroja, Lucha náufrago el hombre á la ventura Sin puerto amigo que en su mal le acoja: Pechos que endureció la desventura Y que el castigo de piedad despoja, Cada cual de su propio pesar lleno, Nadie se duele del dolor ajeno.

Y ¿en qué parte del mundo, entre qué gente No alcanza estimacion, manda y domina Un jóven de alma enérgica y valiente, Clara razon y fuerza diamantina? Apura el jarro del licor hirviente, Cuando el mas esforzado desatina Y trastornado y balbuciente bebe, Y aun él cien jarros á apurar se atreve.

Y es su malicia la malicia aquella Viva y gentil del despejado niño, Luz y candor su corazon destella En medio de su alegre desaliño, Su noble frente y su figura bella, Su audacia inspira al corazon cariño, Que aquella fiera gente en su rudeza Admiran el valor y la grandeza.

Y aunque es su lengua rústica y profana Y es su ademan de jaque y pendenciero, Pura se guarda aun su alma temprana Como la luz del matinal lucero; Bate gentil, cual mariposa ufana, El corazon sus alas placentero, Que abrillantan aun los polvos de oro De inocencia y virtud breve tesoro.

Ni leyes sabe, ni conoce el mundo, Solo á su instinto generoso atiende, Y un abismo de crimenes inmundo Cruza y el crimen por virtud aprende: Y aquel pecho que es noble sin segundo Y que el valor y el entusiasmo enciende, Aplica al crimen la virtud que alienta Y puro es si criminal se ostenta.

Como niño que cándido se esfuerza,
Y hacerse el hombre en su candor presume,
Y la echa de ánimo y de fuerza,
Miente blasfemias, fuma aunque no fume,
No hay nadie sobre él que imperio ejerza,
Y habla de mozas; tal, grato perfume
Vertiendo en torno de inocencia pura,
Al mas bandido remedar procura.

Y como en mente y en valor les gana Y aventaja en nobleza y bizarría, Tanto les vence cuanto mas se afana En mostrarles mayor su gallardía; Y aquellas almas viejas su alma ufana Con noble anhelo superar ansía, Sin cuidarse en los lances que le empeñan De si es vicio ó virtud lo que le enseñan.

Y por amor à adornos y colores Y entender que lo exige su decoro, Bordado un marselles con mil primores Cuelga de su hombro izquierdo con desdoro : Charro un pañuelo de estampadas flores Ciñe à su cuello una sortija de oro, Calzon corto, la faja à la cintura, Botin abierto y gran botonadura.

Que aprendiendo á jugar gano dinero, Y allí á la reja la Salada viene, Moza que vive de su propio fuero Y en cuidar á los presos se entretiene : El parecer, tal vez, la hizo salero; Y ella que es libre y que á ninguno tiene Cuenta que dar, dineros y comida Le trae, de amores por su Adan perdida.

Y ya le ha aconsejado en su provecho La pobre moza de su amor prendada; Que aunque de rumbo y garbo y franco pecho Y en su modo y palabras desgarrada, Y aunque le mira en cueros, que es bien hecho, Con dulce encanto y alma enamorada, Le aconsejó vestirse por decencia, Y él se dejó vestir sin resistencia. Vagando va confuso el pensamiento En torno á la mujer del mozo ardiente Sin poderse explicar el sentimiento Que por sus nervios esparcido siente; Mas su vista le da dulce contento, Respira en ella un codicioso ambiente, Que mágico embelesa sus sentidos Tras la ilusion de su placer perdidos.

Y su voz aunque áspera que suena Grata á su oido, el corazon le adula, Y de ansiedad confusa su alma llena, Ni su ilusion ni su placer formula: Lejano son de amante cantilena, Que entre la brisa perfumada ondula. Al aire de su dulce devaneo Perdido vaga su genial deseo.

Y cuando ella con amor le mira, En la ansiedad vehemente que le aqueja Y en el ardor violento que le inspira, Quiere romper la maldecida reja: Y la sacude con violenta ira Porque acercarse á ella no le deja, Trémulos de furor sus miembros laten Y sus arterias dolorosas baten.

Látigo y grillos y penoso encierro, Pronta á saltar sobre él la muchedumbre, Tratado allí como indomable perro, Le impusieron forzada mansedumbre: Cual vigoroso potro tasca el hierro, Bota y arranca de las piedras lumbre, El mozo así sujeto á su despecho Siente un dolor que le desgarra el pecho.

Fiero leon que á la leona siente
En la cercana jaula de amor llena,
Que con lascivo ardor ruge demente,
De cólera erizando la melena,
Y la garra clavando en la inclemente
Reja, en torno los ámbitos atruena,
Y el duro hierro sacudido cruje
De tanto esfuerzo á tan tremendo empuje,

Que al placer le convida su hermosura, Mas à sus ojos mágica que el cielo Con su sereno azul bañado en pura Luz que colora el trasparente velo: Placer que inspira al corazon bravura Fuerza à sus nervios y valiente anhelo, Su máquina impulsada y sacudida Al ignorado goce à que convida.

Que los ardientes ojos de la bella,' Y el que mayo pintó de rosa y nieve Semblante alegre que salud destella, Redondas formas y cintura leve, Y gallardo ademan, ligera huella, Pié recogido en el zapato breve, Y blanca media que al tobillo pinta De negro á trechos la revuelta cinta; Y el hueco traje que flotante vaga En rica de lujuria y vaporosa Atmósfera de amor, que el alma halaga, Y excita los sentidos codiciosa, Y que enseñar al movimiento amaga Cuanto finge tal vez la mente ansiosa, Que allá penetra en la belleza interna Tras la pulida descubierta pierna:

Sácanle al rostro en torbellinos rojos El fuego del volcan que el pecho asila, Lanzando llamas sus avaros ojos, Encendida la lúbrica pupila: ¡Mísero del que entónces sus enojos ¡Ay! provocara; la ira que destila Su impotencia en su alma, rebosando, Sobre él cayera su dolor vengando!

Visteis al toro que celoso brama,
La cola ondeando sacudida al viento,
Que el polvo en torno levantando inflama,
Envuelto en nube de vagoso aliento,
Y ora á su amada palpitante llama,
Ora busca en su cólera violento,
Con erizado cerro y frente torva,
Quién el deseo de su amor estorba:

Así el mancebo en derredor revuelve La vista en ansia de feroz pelea, De nuevo á sacudir la reja vuelve, Que trémula á su empuje titubea; Calmarse, en fin, á su pesar resuelve, Siente que en vano lucha y forcejea, Y ella le habla, y él triste la mira, Y sin saber qué responder suspira.

Que él no sabe con ella hablar de amores, Sino sentir en su locura ciego; Suspiros son la voz de sus dolores, Y son sus ansias en sus ojos fuego: Ella entre tanto calma sus furores, Que él siempre cede á su amoroso ruego, Y en sus salvajes ojos se desliza Dulce rayo de amor que los suaviza.

Porque es á un tiempo la manola airosa, Gachona y blanda como altiva y fiera, Y sabe con su Adan ser amorosa, 'Y esquiva con los otros y altanera'; Paloma fiel, cordera cariñosa, Aunque de rompe y rasga, y de quimera, Y mal hablada, y de apostura maja, Y que lleva en la liga la navaja.

Y está de su pasion tan satisfecha,
Tan ancha está de su gallardo amante,
Que hasta la tierra le parece estrecha
Y no hay dicha á su dicha semejante:
Cuando á la espalda la mantilla echa,
Y las calles se lleva por delante,
Pensando en el gachon que su alma adora,
En su propia hermosura se enamora.

Corazon toda ella, y alma, y vida, Y gracia, y juventud, desprecio siente Hácia la sociedad, libre y erguida, Hollándola con planta independiente: Dejando á su pasion franca salida, Un pues mejor rasgado é insolente, Con cara osada por respuesta arroja, Si alguno reprendiéndola la enoja.

Pobre mujer para sufrir criada, Vil la marcó la sociedad impía, Viviendo en medio de ella condenada A perpetua batalla y rebeldía: Hija del crímen, sola, abandonada. A su propia experiencia y su energía, Sin mas lazo en el mundo ni consejo Que un padre preso, criminal y viejo.

Era el tio Lúcas, padre de la bella, Hombre de áspero trato y de torcida Condicion dura y de perversa estrella, Sin cesar por su boca maldecida; Pocas palabras, de indolente huella, Mal encarado y de intencion dormida, Chico y ancho de espaldas, cargado, Largo de brazos y patiestevado.

De chata y abultada catadura, De entrecana y revuelta espesa ceja, Ojos saltones y mirada dura, Blanca patilla á trechos y bermeja, La frente estrecha y de color oscura, Rojo el pelo, como aspera guedeja Inaccesible al peine, aborrascado, En vedijas la cubre enmarañado.

No hay cárcel ni presidio en las Españas Que no conserve de él alta memoria, Ciudad que no atestigüe de sus mañas, Ni camino sin muestras de su gloria; Y consignada está de sus hazañas, En procesos sin fin, su inclita historia, Aunque oscura y truncada, que á la pluma Fió muy poco su modestia suma.

Lleva á rastra los piés andando, y mueve Pesada y vacilante la cabeza, Su pensamiento é intencion aleve Mostrando en su abandono y su pereza: Mosquito insigne por azumbres bebe Sin vacilar un punto su firmeza, Siempre fumando el labio ya tostado Con el tabaco negro y requemado.

Raya en sesenta años y cincuenta Hace ya que empezó sus correrías; Quiénes fueron sus padres no se cuenta Ni dónde ha visto sus primeros dias: Siempre sagaz, diversa historia inventa De sus viajes, familia y fechorías, Cambia su nombre y patria, dando largas Así a las horas de su vida amargas. Este honrado varon, cuando desnudo
Adan entró en la cárcel, y la gente
Le examinaba con anhelo rudo,
Explicó el caso con sesuda mente:

«¿No habeis, les dijo, visto nunca un mudo?
¿Qué diablos os chungais de un inocente? »
Y apartó á todos, con afecto raro
Dando á su mudo proteccion y amparo

Y como luego el inocente diera Pruebas de su vigor y valentía, Y abriera a uno en desigual quimera Contra las piedras la cabeza un dia, Tanto amor le cogió que la severa Faz desplegando que jamas reia, Hablaba siempre del guiñando el ojo Con cierta sonrisita de reojo.

« El chaval, el chaval, » decia entre sí, « Meterle mano, que mejor gazapo No ha regalado el líbano al buchí (i); Vamos con él á quién es el mas guapo. » Y cuando vió que el mozo hecho un zahorí Camina viento en popa á todo trapo, Y aprende á hablar y en ardimiento crece Y hacerse un hombre de provecho ofrece,

Fundó esperanzas el astuto viejo Y comenzó á formarle á su manera,

(i) El escribano al verdugo en la jerga de la cárcel.

Y le oye el jóven con sagaz despejo Y con mas atencion que conviniera: A él y á nadie mas pide consejo, Sometida al talento su alma fiera, Que en las cosas del mundo el viejo es ducho Y el candoroso Adan le tiene en mucho.

Su observacion profunda y su experiencia Ha reducido á máximas la vida, Es cada frase suya una sentencia, Cada palabra una ilusion perdida: Torpe y lento en hablar, vierte su ciencia En truncados períodos sin medida, Mas en su gesto su intencion marcada Que en el valor de la palabra hablada.

Como entreabierta garza alza la mano, Siempre de quite al frente el movimiento, Y habla gruñendo como perro alano Con ojos de traves y sordo acento: Sobre la frente el pelo rojicano, La barba sobre el pecho, al mozo atento Que su doctrina codicioso espera, Una noche le habló de esta manera:

> Hijo mio, pocos años Me quedan ya que matar, Porque á mí me han de acabar La viuda (1) ó mis desengaños.

<sup>(1)</sup> Viuda, la horca.

A ti mañana, á mí hoy: Yo soy punta y tú eres mango, Este mundo es un fandango, Tú vienes y yo me voy.

Mira, de nadie te fies, Hijo Adan, vive en acecho, Lo que guardes en tu pecho Ni aun à ti mismo confíes.

La gente... no hay un amigo: Al que cae la caridad...
De una mala voluntad
Tienes un falso testigo.

Si mojas (1) á alguno, cuida De endiñarle al corazon... No se olvida una intencion Y un beneficio se olvida.

Eres mozo, al mundo sales, De los montes se hacen llanos: Buena suerte y muchas manos, Y callar y vengan males.

A malos trances mas brios : Como la mar es en suma El mundo, pero en su espuma Se sustentan los navíos.

<sup>(1)</sup> Mojar, dar puñaladas.

Las mujeres... la mejor Es una *lumia* (i): en el suelo El diablo no tiene anzuelo Mas seguro ni peor.

Ellas te chupan el jugo, Y te espantan los parnes (2); Cuando carne comer crees Estás comiendo besugo.

El hombre aquí ha de enredar Sin que le enrede el enredo; Tú no te chupes el dedo, Que no hay que pestañcar.

Mala siembra, mala siega: Nada me va, nada sé, Quien mas mira ménos ve, Y dí la verdad, Juan Niega.

Esto es negro para ti, Pero ya lo entenderás, Y acaso te acordarás, Cuando lo entiendas, de mí.

Poco en verdad el candoroso mozo
De tan profundas máximas comprende,
Con tal misterio y maleante embozo
Hablándole de un mundo que no entiende:

<sup>(1)</sup> Lumis, mujer de mala vid

<sup>(2)</sup> El dinero.

Y al traves de su rústico rebozo, Si el sentido tal vez sagaz trasciende De alguna frase, en su confuso empeño Cuanto adivina le parece un sueño.

Un mundo que una luz pura ilumina, Que viste y cubre un tan hermoso cielo, ¿Mansion habrá de ser donde camina El hombre siempre con mortal recelo? ¿Y será la mujer, creacion divina, Vida del alma y generoso anhelo, Brillante de placer y de hermosura, Enemiga tambien, tambien impura?....

¿Será del hombre el hombre el enemigo, Y en medio de los hombres solitario, Él su sola esperanza y solo amigo Verá en su hermano su mayor contrario? ¿Grillos, cadenas, hambre y desabrigo Siempre serán el lúgubre sudario Que vista al entregarle á su abandono El hombre al hombre en su implacable encono?

¿Será tal vez que en bandos dividida, Lucha furiosa en ostinada guerra, La raza de los hombres fratricida Alternando el reposo de la tierra? ¿Qué brazo audaz que justo se apellida Contra su voluntad allí le encierra? ¿Quién llama criminal á aquella gente A quien oye decir que es inocente? Y él, que recuerda como en sueño apénas De su vida el primer dulce momento, ¿Por qué á vivir en ásperas cadenas Vino y cruel con bárbaro tormento El hombre de dolor las manos llenas, En su inocencia lo arrojó violento, Castigando con grillos y prisiones El natural vigor de sus pasiones?

Estas y otras reflexiones rudas
Hierven en su ofuscada fantasia,
Como aparece entre las sombras mudas
Incierto rayo de la luz del dia:
Turbio su juicio, amontonando dudas,
Sin fórmula vagando en la sombría
Nube de que su mente está cubierta,
Ni acierta á hablar, ni á preguntar acierta.

Tosió entre tanto su Mentor que arranca Del pulmon à pedazos su catarro, Y remoja la voz que se le atranca Sorbiéndose de vino medio jarro; De un negro torcidon como una tranca Pica, lia y enciende su cigarro, Chupa y empuja con la uña el fuego Y en su discurso así prosiguió luego:

> ¿Tú qué has hecho? no has salido Chibato (1) del cascaron :

(1; Joven nuevo.

Sin razon é con razon A la sombra te han traido.

Es sino de criaturas : No te gruñirá el barí (1); A mí me tienen aquí Un chota (2) y mis desventuras.

Se berreó (3) el maldecido, Y dos señores muy llanos Vinieron con cuatro alanos A sorprenderme en mi nido.

Yo como soy muy cortes Excusé su compañía, Hasta que vi no podia Ni por manos ni por piés.

No se llevaron mal chasco: Seis pobretes... la del humo... Que por ahí andan presumo; Yo aquí á la sombra me rasco.

Por ellos me di á partido; Dando largas ello irá, Que no los traigan acá Y nada se habrá perdido.

Tu, pobrecillo, reserva Lo que ahora vas á saber,

<sup>(</sup>i) Juez. No te gruffira el bart, el juez poco te ha de hacer.

<sup>(2)</sup> Delator.

<sup>(3)</sup> Hablar mas de lo que conviené.

Que en el mundo hay que aprender A sentir crecer la yerba.

El que lo gana lo jama (1); A buscársela, hijo mio, A hacer tú mismo tu avío, Que el que no llora no mama.

Y tú, para ti has de hacer, Yo te pondré en buen camino : Hijo, si tienes buen sino Pan te queda que roer.

Los seis pobretes... mas plata · Valen que ha dado el Perú ; Son muy gentes : verás tú Seis meloncitos de cata.

Muy hombres, muy campechanos, No porque yo los alabe, Pero es cosa que se sabe, Como las suyas no hay manos.

Saladilla te dirá Lo que has de hacer: malos mengues (2) Te lleven á ti y sus dengues, Que tan derretida está.

Los seis pobretes reciben Tambien de este pobre viejo

<sup>(</sup>i) Comer. (2) Diablos.

De cuando en cuando un consejo, Y, Adan, como pueden viven.

Yo bien te quisiera dar Rentas y capellanía, Pero el que no tiene usía Se lo tiene que ganar.

El refran dice, hijo Adan, Que Dios es omnipotente, Y el dinero es su teniente, Y que sin el din no hay dan.

Conque salud, y andar vivo, Que por tu bien tengo empeño, Y á Dios, que ya viene el sueño, Cada mochuelo á su olivo.

Quedóse Adan, miéntras espera el dia, Rumiando las palabras del bandido; Pasar el mundo en confusion veia Con loca fiebre y delirante ruido: Luego en grata embriaguez su fantasía, Embargándole el sueño su sentido, La imágen en vision encantadora Le trajo amor de la mujer que adora.

Grata vision que venturosa calma Su loco enajenado pensamiento, Que trae regalo y esperanza al alma, Ignorado deleite y sentimiento. En mitad del desierto umbrosa palma Que templa su calor calenturiento, Y á cuyo pié el viajero se reposa En paz de amor y languidez sabrosa.

Vision en cuyos brazos descansando
Su oscura cárcel y ansiedad olvida,
En jardines de rosas respirando
El encantado aroma de la vida:
El alma allí con movimiento blando
En el columpio mágico mecida
De su propia ilusion, cuenta un tesoro
De esperanzas sin fin, de ensueños de oro.

Alma jóven y pura que suspende En la region del aire un devaneo, Y que en su propia luz, la luz enciende Y da forma y vision á su deseo: La atmósfera tal vez ruda le ofende Del ignorado mundo y su mareo, Mas si siente sus puntas dolorida Su propia juventud cura su herida.

Que hay en el alma, cuando nueva agita
Sus aureas alas, una fuente pura,
Que alegre riega la ilusion marchita
Y renueva su fuerza y su hermosura:
Bebiendo de ella el corazon palpita
Hasta que al fin secándose la apura,
Y en vez de la ilusion se alza la pena
Que el manantial purísimo envenena.

90.

Así en propia alma su consuelo
Halla el mancebo, y de la pura fuente
Con las aguas de vida su desvelo
Templa, y el sueño perezoso siente:
Y luego en alas de su propio anhelo
De la amada mujer, cruza en su mente
La blanca imágen que por mas delicia
Amorosa le besa y le acaricia.

Brilló entre tanto, si decirse puede Que brilla en una cárcel nunca el dia, Donde á su luz la sombra nunca cede Ni un rayo el sol al corazon envía: Donde la tregua que al dolor concede Un breve sueño con crueldad impía Rompe la aurora, y vuelve á su aena El cautivo amarrado á su cadena.

Donde las horas hilan su tejido Sin enredar tal vez una esperanza, Y el tiempo al parecer pasa dormido Sin señales de alivio ni mudanza: Donde tal vez el término cumplido Que la ilusion del desdichado alcanza, Es en su ruda, inexorable suerte En un suplicio una penosa muerte.

Donde... pero tambien el hombre olvida Allí su pena en su locura insana, Rie, y canta, y devánase su vida Que entre el ayer se enreda y el mañana: La llaga del dolor adormecida Templa un olvido, una esperanza vana, Que es el presente lago alborotado, Do el porvenir se enturbia y lo pasado.

La causa en tanto en un rincon dormia, Sin cuidarse de Adan el escribano, Y un año largo de prision corria, Y nadie de él se acuerda: y un verano; Y otro pasara, y ciento, y pasaria Un siglo entero, y mil, y todo en vano, Situacion en las cárceles no extraña, Gracias al modo de enjuiciar de España.

Cuando la hermosa que al mancebo adora, Quién sabe cómo, acaso malamente, Logró de la pereza vencedora Del juez que diese à Adan por inocente; Vista la causa en fin, llegó la hora De darle libertad, y delincuente No pudiéndole hallar, le sentenciaron Las costas à pagar que otros causaron.

Las costas, pues, con otras bagatelas
Pagó de sus ahorros la Salada,
Cálzase el escribano las espuelas,
La causa aviva, y la dejó zanjada:
¡Oh, cuánto, amor, el corazon desvelas
De una hermosa mujer enamorada!
¡Cómo voló á la cárcel aquel dia
Rebosando la nueva en su alegría!

Párase ante la cárcel, precipita
Acá y allá agitada sus paseos,
Frenético su espíritu se agita,
Sueña su alma amantes devaneos;
Un siglo en su ansiedad loca, infinita
Cuentan cada minuto sus deseos,
Allí esperando á que el escriba venga
Y oir gritar « Adan con lo que tenga (4).»

Llegó por fin el anhelado instante, Corrió á la reja la feliz manola; Toda turbada látele el semblante, Que amor con mil colores arrebola; Y trémula la mano, y anhelante Con un ansia no mas y una idea sola, Entre la verja entrándola la agita Y con el gesto y con la voz le grita.

Y como tigre que acechando hambriento
Tal vez descubre presa en la llanura,
Y en arco el cuerpo arrójase violento,
Salta, y entre sus garras la asegura,
No con ansia menor al dulce acento
Que entrando hasta en sus tuétanos murmura,
El mozo corre adonde ve á su bella
Que al traves de la reja se atropella.

¡Oh del primer amor dulces escenas Que presencia risueño un escribano,

(i) Grito con que en la cárcel llaman al preso que ponen en libertad. El mismo grito sirve para llamarlo y ponerlo en capilla. Palomas inocentes de amor llenas Que se huelgan delante del milano! Romped, en fin, romped esas cadenas Con que el destino os separó tirano, Y otras os teja de aromosas flores El buen Dios protector de los amores.

Abrazó Adan al redomado viejo, Honrado padre de su amada prenda, El cual frunciendo el rígido entrecejo Le apartó donde nadie los entienda; Y á solas repitiéndole el consejo De la noche anterior, le recomienda Prudencia y tino y ánimo en la vida Y le abraza otra vez por despedida.

¡Cuanto júbilo al alma y alborozo, Cuanto loco placer, cuanta alegría, Sintió alterado el indomable mozo Libre al mirarse y a la luz del dia! Las arterias palpitante de gozo, Baña la luz su audaz fisonomía, Y de contento el corazon deshecho Suena a sus golpes conmovido el pecho.

Y ella veloz con su ademan de maja, Su planta firme y su gentil soltura, La calle al lado de su amante baja Llamando la atencion su donosura: Y ambos en medio á la comun baraja De gentes que atraviesan con presura, Y que á su garbo y gentileza atienden, Ojos á un tiempo y corazon suspenden.

Y él al mirarse ai lado de su bella Y al tocarla tal vez su tacto es fuego: Fuego que lanza vívida centella Que el alma y corazon penetra luego; Páranle á un tiempo su ignorancia y ella Que contiene su ardor con blando ruego, Y acaso su ardimiento tambien doma Cuando recuerda la pasada broma.

Que ha comprendido Adan que aquella gente Que él con recelo y cuidadoso mira, Es acaso la misma que inclemente Piedras y lodo al inocente tira: Y cual furioso loco va impaciente Junto al loquero que temor le inspira, Así la rienda puesta á sus arrojos, Gira enredor sus recelosos ojos.

Un pobre cuarto bajo en una casa
Pobre, la moza en Avapiés habita,
De baja planta y de fachada escasa,
Limpia por dentro y de esmerada cuita:
La llave con incierta mano pára,
Y el mancebo feliz se precipita
Tras ella en la mansion que amor ahora
Con tintas mil de su ilusion colóra.

Tintas que bañan en su lumbre pura La pobre estancia con celeste encanto, Vertiendo en torno aromas de dulzura Que amor derrama de su aéreo manto: Morada acaso triste, acaso impura. Mas de la dicha ahora templo santo, Convertido en Eden de ricas flores Al soplo germinal de los amores.

Que solo allí con la mujer que adora, Cuya hermosura la mansion encanta, Bastan apénas al mancebo ahora Los ojos á admirar belleza tanta: Y el fuego que frenético atesora El corazon y su vigor levanta, Y su inquietud redobla, fulminante En ráfagas de luz brota al semblante.

Y entre sus manos trémula su mano, Sus labios devorándose encendidos, Al rudo impulso y al furor tirano De sus tirantes nervios sacudidos, Él, ignorante en su delirio insano, Respondiendo latidos á latidos, Al corazon la aprieta, el juicio pierde, La besa hambriento y con placer la muerde.

Y una nube quimérica ya vela Sus sentidos, y vaga y vaporosa, Placer, dèleites y delirios cela Y confunde su dicha vagarosa; Y la hermosura disipada vuela De la mujer que espárcese amorosa; Y donde quiera él gusta, toca y mira Dicha, hermosura é ilusion respira.

Aire que con riquísimos olores Baña su negra cabellera riza, Luz vagarosa y blanda que de amores En los húmedos ojos se desliza; Voluptuosa niebla de colores Que un deliquio dulcísimo matiza, Los cerca enderredor embebecidos En su lánguida magia los sentidos.

Amor encuentra en su sabrosa boca, Y en sus ojos de amor amor respira, Afan de amores en su frente loca Latir contempla si á su hermosa mira; Furor ardiente que el amor provoca Él en su aliento abrasador aspira, Y ella á su furia y su pasion demente Doblar su amor al estrecharle siente.

Y amor en voluptad se desvanece Y va á perderse en el remoto cielo. Que hasta allí disipándose parece Que elevan sus espíritus su vuelo; Y el aura del deleite que las mece Y confunde sus almas en un velo, Cubriéndolas de gloria y de ventura, Allá las alza en sueños de dulzura.

Sueños que en torno en formas nacaradas Vagos acá y allá revolotean, Y en las venas latiendo arrebatadas Entre la sangre trémulos serpean; En los rígidos nervios desplegadas Sus alas placidísimas ondean, Sobre la frente bulle su armonía Y ofuscan con su luz la fantasía.

Genios de amor, deidades de hermosura, Donde la juventud, nuevas creaciones, Que en el primer placer el alma pura Llueve desde su cielo de ilusiones; Inmenso amor, riquísima ventura Que ignoran los mortales corazones Que el varonil vigor aun no han seniido Y está el candor de su niñez perdido.

¡Oh! á su inocencia, á su infantil rureza La fuerza juvenil junta el mancebo, Nueva á sus ojos es tanta belleza, Nuevas sus ansias y su goce nuevo; Antes que la ilusion en su cabeza S:que el deseo con picante cebo, Dicha, ilusion, amores y delicias Se atropellan en él con sus caricias.

Y allí en tropel, cual vierte su rocio En las mañanas del abril la aurora Sobre las verdes ramas del sombrio Y en las pintadas flores que enamora, Al alma y cuerpo con amante brio La turba de placeres voladora,

11

Que en torno en algazara se levantan, En círculos de júbilo la encantan.

Olas que van y vienen en su mente Son sus alborotados pensamientos, Confusos todos en tumulto ardiente Brotando el corazon sus sentimientos; Y al armonioso estrépito latente Absortos los sentidos, los violentos Impulsos del amor muestran pasmados En éxtasis de gozo arrebatados.

¡Oh! ¡cómo vibra y en acorde canto El alma de ella al alma de su amante! ¡Oh! ¡cómo tanto amor, delirio tanto Se retrata en su célico semblante! ¡Oh! ¡cuál le presta su ignorado encanto Su espíritu á su espíritu flotante, Como el arco del músico se agita Cuando violenta inspiracion le excita!

Que, como cuando arrebatado azota Al muelle mar el huracan violento, Las apiñadas olas que alborota A merced van del combatido viento, Así en la llama eléctrica que brota El alma en cada nuevo sentimiento, Envuelta el alma ajona y sacudida Vaga á merced de la pasion perdida.

Y ahora que así las almas considero Prestándose placer, gloria y ternura, Pararme un punto y lastimarme quiero De mi propio disgusto y desventura; Que ya gastado de mi ardor primero El tesoro riquísimo se apura, Y en mi amargo dolor continuo lloro Perdido malamente aquel tesoro.

Aunque por otra parte me consuela
No tener ya que ir como iba un dia
A escape con el alma y dando espuela
Al alma que en mi curso antecogia;
Ni soñada esperanza me desvela,
Ni doy crédito ya á mi fantasía,
Y si de amor no late el pecho mio
Tambien en cambio á mi placer me hastío.

¡Oh! ¡bendita mil veces la experiencia Y benditos tambien los desengaños! Piérdese en ilusion, gánase en ciencia, Gastas la juventud, maduras años. Tanta profundidad, tanta sentencia, Tantos remedios contra tantos daños, ¿A qué los debes, mundo, en tanta copia Sino à la edad y à la experiencia propia?

¿Y habra tal vez alguno que sostenga Que no vale la ciencia para nada? ¿Y habra menguado que a probar nos venga Que esta la dicha en la ilusion cifrada? ¿Pues hay cosa que mas nos entretenga Que medir de los astros la jornada; Y saber que la luna es cuerpo os uro, Y aire ese cielo al parecer tan puro?

Viva la ciencia, viva, y si en el mundo Perdiste ya del alma la energía, Y en ella guardas con dolor profundo Algun recuerdo de un dichoso dia, Con viva aplicacion, meditabundo Engólfate en los libros á portía, Que aunque ellos nunca calmarán tu pena, Al ménos te dirán qué es luna llena.

Y entre tanto, vosotros los que ahora Pinté embriagados de placer y amores, Gozad en tanto vuestras almas dora La primera ilusion con sus colores: Gozad, que os brinda la primera aurora Con el jardin de sus primeras flores; Coged de amor las rosas y azucenas De granos de oro y de perfumes llenas.

Y sed vosotros isla de verdura
Donde repose yo, cansado y yerto
Del sol que ennegreció mi frente pura
Y del árido viento del desierto:
Idea de suavisima dulzura
Vosotros sed do el pasamiento incierto
Fije su vuelo, y vuestro aroma blando
Venga à mi corazon su afan templando.

FIN DEL CANTO CUARTO.

# CANTO V

## CUADRO I

## Interior de una taberna en el Avapiés.

En un rincon junto á una mesa Adan con la Salada; ella contemplándole con recelosa curiosidad, él distraido: grupo de majos á un lado: grupo de manolos y manolas que danzan. Un hombre con traje mitad seglar, mitad eclesiástico, flaco, ruin de estatura, chato, lampiño y el pellejo arrugado, pelo pobre y rojizo, chisgarabis repugnante, toca la guitarra. Su edad cuarenta años (1).

#### UN MANOLO.

Buen ánimo, padre cura, Vamos, otra seguidilla.

## PRIMERA MANOLA.

¡Qué seria está Saladilla!

(1) Si modelo y dechado de todas las virtudes son el mayor número de nuestros sacerdotes, en todos tiempos, y especialmente en los malaventurados que corren, ha habido y se encuentran algunos miserables, hez y escoria de tan respetable clase. El lector se acordará tan bien como nosotros de haber hallado en su vida alguno que, haciendo gala de su desvergüenza, se parecia quizá al mezquino ente que aquí tratamos de describir. SEGUNDA MANOLA.

Chica, por poco se apura.

PRIMERA MANOLA (al cura).

Diga usted, cara de fuelle, ¿ No canta usted?

EL CURA.

(Con ademan salado que le sienta muy mal.)
¡Salerosa!

PRIMERA MANOLA.

¡Viva la gracia!

SEGUNDA MANOLA.

Mohosa,

Mala mano te desuelle.

EL OURA (apurando el vaso).

¡Sangre de Cristo! al avío.

SEGUNDA MANOLA.

Vamos pues, toque usté aprisa.

EL CURA.

Consumé: siga la misa, Y ayúdamela, hijo mio.

(A un mozalbete que alternará con él cantando)
(Miéntras rasga la guitarra, desaparece la fisonomía del cura escuerzo entre millares de innobles gestos.)

No hay religion mas santa (Canta.)
Que la de Cristo,
Que señala á los moros
Como enemigos.
Guerra á los cueros,
Porque matando moros
Se gana el cielo. (Danzan.)

SALADA.

¿Estás triste, dueño mio? ¿No respondes?

ADAN (distraido).

No sé, siento Una ansiedad, un tormento.

SALADA.

Me matas con tu desvío:
Mira, Adan, me miro en ti
Como en Dios: ¿qué mal te oprime?
Por Dios, Adan, por Dios díme
Oue tambien me amas así.

ADAN (con frialdad).

Sí, te amo.

SALADA (con ternura).

¿No es verdad? Yo con locura: ¿suspiras? ¿No respondes? ¿no me miras?

(Adan recorre con los dedos la mesa, y los ojos bajos profun-

damente pensativo; ella con zozobra le mira fijamente y los ojos húmedos de lágrimas. Sigue la danza.)

PRIMERA MANOLA (con desgarro), ¡Jalea de navidad! ¿Quién me la compra?

SEGUNDA MANOLA.

(Señalando á Adan y á la Salada.)

¡Qué par!

¡La romántica! ya llora : Traigan agua á la señora, Porque se va á desmayer.

EL CURA (canta).

La mujer y las flores Son parecidas, Mucha gala á los ojes Y al tacto espinas:

Y yo que tengo El corazon herido Nunca escarmiento.

(Corro de guapos.)

PRIMER GUAPO.

¿Con que es aquel?
(Señalando á Adan con el gesto.)

SECUNDO GUAPO.

Aquel es.

### EL DIABLO MUNDO.

TERCER GUAPO.

Un trago, que pase el miedo.

SEGUNDO GUAPO.

Señor Matorráles, quedo, Que es muy hombre.

TERCER GUAPO.

¿Por los piés?

SEGUNDO GUAPO.

Y por las manos.

PRIMER GUAPO.

Amigo, Dice el refran que su silla Pierde el que se va á Sevilla.

SEGUNDO GUAPO.

Y es natural.

TERCER GUAPO.

Pues yo digo Que la cortaré la cara.

(Manolos bailando.)

PRIMER MANOLO.

Coja usted tierra, salero.

SEGUNDA MANOLA.

Estoy por decir no quiero.

21.

EL CURA (mirando de reojo á los mejos).

Buena danza se prepara.

(Canta.)

Tienes una boquirris Tan chiquitirris, Yo me la comeriba Con tomatirris.

EL CHICO (canta).

Y en tus ojillos, ¡Ay! se me baila el alma Que me derrito.

PRIMER GUAPO.

¿ No te ha conocido?

TERCER GUAPO.

No:

Está ella muy distraida.

SEGUNDO GUAPO.

Quien bien quiso tarde olvida.

TERCER GUAPO.

Pues ella pronto olvidó.

TABERNERO.

Una azumbre se me debe.

-TERCER GUAPO.

Eche usted otra, que quiero

Que el mozo aquel tan salero Y aquella niña lo pruebe.

ADAN (á la Salada).

¡ Me ahogo! siento un deseo, Salada, no sé de qué : Un afan.....

SALADA.

Yo sí lo sé; No me quieres : bien lo veo

ADAN.

¿Vistes aquel pez dorado Que en tu casa en un fanal, Breve lago de cristal, Da vueltas aprisionado, -Y en la ventana al sol mira Teijendo en torno colores. Y en las macetas las flores Donde la brisa suspira: Y ya escucha su rumor Que le encanta, y le suspende Ya la llama que se enciende, Ya la beldad de la flor; Y en su cárcel cristalina Nada con mas ligereza Por gozar de la belleza Que los ojos le fascina?

Pues así yo, dueño mio, La tierra, la luz, el cielo, Disfrutar con loco anhelo, Y sin saber cómo, ansío.

#### SALADA.

Mira, si tu, vida mia, Me amaras como yo a ti, Todo eso hallaras en mí Y tu ansiedad calmaria. Yo, que tu amor solo anhelo, Para templar mis enojos, Busco mi luz en tus ojos, Hallo en tu frente mi cielo: Y estando á tu lado, Adan, Ni ese sol ni el cielo veo: Oue eres todo mi deseo Y eres tá todo mi afan. Decir ternuras ignoro, Ruda y salvaje nací, No sé qué pasa por mí Ni tampoco por qué lloro: Fuego en mi amargo dolor, Fuego de Dios en mi estrella, Que no me formó mas bella Para aumentarte tu amor. Mal haya, mal haya amen Cuando te vi, zy quién te viera Que al mirarte no aprendiera Al momento à querer bien?

ADAN.

¿ Ves tu cuando ternasola Los cielos la luz del dia, Y huye la noche sombria, Y en tintas mil arrebola La aurora el blanco celaje, Y cantan á la alborada Las aves en la enramada, Luciendo el vario plumaje? Mas placer, mas luz, mas vida, Mas amor vierte á torrentes Ese estrépito de gentes Que en multitud confundida Ayer vi cuando á tu lado, Con tanto afan, tanto gozo, Tanta gala y alborozo, Bajaban tantos al Prado. Adornos tan relucientes, Ricos trajes y colores, Coches, caballos, primores, Y gustos tan diferentes; Y el lujo y la gentileza De aquellos tan altaneros Oue llamas tú caballeros Y damas de la nobleza; ¿Cómo pueden no admirar Al que siquiera los mire? ¿Quién habrá que no suspire Por su grandeza igualar?

SALADA.

¿Quién mejor que tú entre ellos? Por el mejor de mas brio No trocara yo, Adan mio, Un rizo de tus cabellos.

ADAN.

O estoy loco, vive Dios, O no me entiendes, Salada.

TERCER GUAPO.

(Se acerca al primero con el jarro de vino )

Vé y dáles la cambiada Y brinda tú por los dos.

(Quedan en observacion en el rincon opuesto los dos guaços)

PRIMER GUAPO (á Adan y la Salada).

Dios bendiga lo que cria Bueno y lo estoy yo mirando.

LA SALADA (con desgarro). Vaya un don Necio.

PRIMER GUAPO.

Estimando.

Mi alma, mas cortesia.

Mocito, un sorbo siquiera. (A Adan.)

(Adan sin mirarle continúa distraido.)

SIGUE EL PRIMER GUAPG.

SALADA.

Me hace mai

La espuma.

PRIMER GUAPO.

¡Viva la sal!

(Acercándose al oido de ella.)

¿Está el gaché de quimera?

SALADA.

¿Sabe usted los mandamientos? Pues el quinto no moler.

PRIMER GUAPO.

Se me olvidan sin querer A veces.

GUAPO TERCERO.

(Al segundo en acecho desde el rincon opucsto.)

Bebo los vientos De pura cólera.

SEGUNDO GUAPO.

El majo

De monos sin duda está.

PRIMERA MANOLA. (Corro de baile.)

¡Un soponcio, que me da!

PRIMER MANOLO.

Viva ese desparpajo!

EL CURA. (Canta )

Nunca mató á los hombres La pena negra. -Desventuras y males Y penas vengan :

¡Ay! ¡las mujeres A los hombres mejores Les dan la muerte!

PRIMER GUAPO.

Mocito, ¿usted ha perdido (A Aden.)
El habla?

SALADA.

Vaya un moscon.

ADAN.

No gasto conversacion.

PRIMER GUAPO.

¿Se da usted por ofendido? Pues lo siento.

ADAN (con calma).

Se acabó.

SALADA.

¿Lo quiere usted claro?

PRIMER GUAPO.

Sí.

SALADA.

Que está usted de mas aquí,

PRIMER GUAPO.

(Se rasca con sorna y meneos truhanescos.)

No entiendo indirectas yo.

TERCER GUAPO (al segundo).

El demonio me retienta, Compañero. (Continúan en acecho.)

SEGUNDO GUAPO.

Crie usted pecho.

PRIMER GUAPO.

Tengo una sangre!

SEGUNDO GUAPO.

El despecho.

PRIMER GUAPO.

Y la indina que lo aumenta.

(Corro de baile.)

PRIMERA MANOLA.

Pae cura, usté se enronquece.

SEGUNDA MANOLA.

Hija, dále un caramelo.

EL CURA.

De verte à ti me amartelo, Pichona.

SEGUNDA MANOLA.

Me lo parece.

EL CURA. (Canta.)

. Arrecógete y brinca, Menéate y salta, Porque tanto meneo Me lleva el alma.

EL CHICO. (Canta.)

¡Jesus, qué liga! Y es lo bueno que nunca Miente la pinta.

SALADA.

¿ Conque no?

PRIMER GUAPO.

Pues por supuesto.

(Adan se levanta y lo coge con fuerza del brazo.)

ADAN.

Buen amigo, basta ya. (Le separa sujetándole sin trabajo y vuelve á sent i sc.)

PRIMER GUAPO. (Echa mano á la navaju.)
Un demonio bastará,
Que el brazo me ha descompuesto.

TERCER GUAPO.

(Al segundo, echándose ya en medio.)

Compañero, me perdí.

SEGUNDO GUAPO. (Siguiéndole.)

Ya se armó.

TERCER GUAPO.

(Desembozándose y presentándose á la Salada.)

Mala carcoma,

Di, ¿me conoces? pues toma.

(Le tira una navajada á la cara que no le da.)

SALADA.

Esas se dan siempre así.

(Le entra el cuchillo junto al corazon.)

TERCER GUAPO.

¡La uncion! ¡favor! ¡me han herido!

TABERNERO.

En mi casa!

EL CURA.

Las lió.

(Tira la guitarra y sale á escape.)

(Iluyen todos precipitadamente; coge á Adan la Salada del brazo, y salen juntos por la puerta de la trastienda.)

ADAN.

¿Qué has hecho tú?

SALADA.

¿Qué sé yo?

Corre pronto.

TABERNERO.

Me han perdide. (Gente, justicia que acude, etc.)

FIN DEL CUADRO.

Tú el espíritu, amor, tú eres la vida De la mujer que en tu ilusion se ceba, Y halla en ti solo su ansiedad cumplida La que tu dardo penetrante prueba: El viento en remolinos sacudida Acá y allá inconstante el alma lleva Del hombre, y pasajero devaneo Eres no mas de su primer deseo.

Inmenso mar que brinda al navegante Con mansas olas y sereno viento, Y una playa riquísima y distante Que ilumina á su gusto el pensamiento, Y una luz que se pierde rutilante Y brilla con inquieto movimiento, Glorias, tesoros, la esperanza ofrece A su ambicion que en su delirio crece.

¡Cuanto en la juventud la vida es bella!
Con músicas regala nuestro oido,
Los ojos guia reluciente estrella,
Brinda la flor aromas al sentido:
Lánzase el hombre con ardor tras ella,
Como al dejar el águila su nido,
Buscando al sol, y con seguro vuelo
Volando à hallar'e en el remoto ciclo.

¿Quién paraia su rapida carrera? ¿Quién pondra coto a su afanar ardiente? Corre campo à buscar como la fiera Que se lanza en el circo de repente: Arrebata fal vez en su primera Locura al que se opuso, indiferente Lo abandona despues. ¡Ay! ¡desdichada La mujer que se oponga à su pasada!

Flor que arrebata de su tallo el viento,
La roba enamorado y se la lleva,
Bésala y acaríciala violento
Con nuevo ardor y con locura nueva:
Bebe su aroma de su olor sediento,
Y las hojas la arranca; en ella ceba
Su amoroso furor, y al fin la arroja
Cuando marchita y sin olor le enoja.

Y sigue, y alla va, y alla se lanza, Y alla acomete, la region buscando, Que la imaginacion apena alcanza A pintarse, su vuelo remontando: Y él allá va, y ardiente se abalanza, Cayendo y despeñado, y tropezando, A merced de su propia fantasía, Tras la engoñosa estrella que le guia.

# CUADRO II

# ESCENA PRIMERA

Habitacion de la Salada,

# ADAN Y LA SALADA.

SALADA (acariciándole). Gachon mio, dí, ¿no das Un beso á tu pobre amante?

ADAN.

¿ Por qué has herido á aquel hombre?

SALADA.

¿Por qué? porque yo à mi padre Le he oido decir, que aquel gana El pleito que pega antes.

## ADAN.

No sé por qué no me gusta Ver esas manos con sangre : ¡Son tan lindas! llevar flores Mejor que un puñal les cae.

## SALADA.

Bien puede ser, y si quisieres, Tan solo por agradarte, Nunca cogeré un cuchillo, Y aun dejaré que me maten. (Con gachonería.)

#### ADAN.

¡Qué hermosa es! (La da un beso.) (La Salada juega con sus rizos.)

## SALADA.

¡Cómo en ondas

Los negros rizos le caen!
Quisiera tener millones
De almas para adorarte,
Y en cada cabello tuyo
Enredar una. ¡No sabes
Cómo te amo, Adan mio!
Y en esos ojos que arden,
Quisiera ser mariposa
Para en su luz abrasarme:
Echate, Adan, en mi falda,
Así. ¿ Estás bien? ¡Cuál te late

El corazon! ¿no es verdad Que es solo mio? ¡Ah! dáme Otro béso, mas ¿qué tienes? ¿No me escuchas?

ADAN (entre.si).

¿ Por qué nacen Pobres como yo los unos, Y nacen los otros grandes?

SALADA.

¿Qué murmuras?

ADAN.

Tú que has visto Esos ricos tan galanes, Que en poderosos caballos. Con jaeces tan brillantes Galopan, ó reclinados En magnificos carruajes, Parece que se desdeñan En su soberbia insultante De mirar á los que cruzan A pié como yo las calles; Tu, en fin, que el mundo, aunque en vano Quisiste ayer explicarme; Mundo que en mil confusiones Mas me enreda á cada instante, Dime, ¿esas damas tan bellas Con esus garbos y trajes,

Viven asi? dime, ¿hablan Como nosotros? ¿ qué hacen?

SALADA (con gesto desabrido).

Dueño mio, somos hijas Toditas de un mismo padre, Y la mejor es tan buena Como yo, y ¡gracias!.....

ADAN.

Me hablaste De eso de un padre comun

SALADA.

Son de carne Y hueso como tu y yo.

Tambien ayer.

ADAN.

Es inútil que me canse: Ni yo te acierto á entender, Ni tu aciertas á explicarte. Pero dime, ¿cuáles son Sus diversiones, sus bailes, Su vida, sus alegrías, Bus casas? ¿cómo se hace Para juntarse con ellos, Con ellos vivir, hablarles, Y en lujo, poder y galas A su grandeza igualarse?

#### SALADA.

¿Te acuerdas, Adan, del pez Dorado, que entre cristales Gira admirando del sol Los rayos en que se parte, Y oyendo el rumor del aura Entre las flores suave, Embebecido en su música Ansia quebrantar su cárcel Por gozar de la armonía De luces, flores y aires? Pues, pobre pez si cumpliera Su voluntad, que al hallarse En otro ajeno elemento Del elemento en que nace, Céfiros, luces y flores Le dieran muerte al instante. Sueños son esos, Adan, Los que tu mente distraen, Aire que anhelas coger, Porque los sueños son aire: Entre esas gentes altivas Quien mas de nosotros vale, No alcanza sino desprecios En premio de su donaire. Nuestros enemigos son, Y el modo de ser iguales, Es en la misma moneda En que nos pagan, pagarles. Y piensa... pero no quiero Pensar en ello, ni caben Pensamientos de otro amor En tu corazon de ángel; Pero... si acaso esas damas...

(Con ira celosa.)

Las de las blondas y encajes...
Tal vez... si tú en tu delirio
De mí olvidado... no sabes,
Adan, de lo que es capaz
Una mujer por vengarse;
P. ro no, no: no es verdad:
Tu amor es mio: Adan, dámo
Mil besos, uno tan solo
Que mis inquietudes calme.

# ADAN.

Puede ser; pero ¿por qué Riquezas que son palpables, Galas que miran mis ojos, No han de estar nunca á mi alcance? Tanta ansiedad me fatiga, Mil pensamientos combaten Dentro de mí, pasan, huyen... Un beso, mi bien.

(Le besa la Salada con amor.)

Regale

Tu boca mi corazon:

Y entre tus brazos descanse De tanto afan. (Se duerme.)

(La Salada le contempla dormido con ternura intima, y le hace aire con un abanico, mientras le guarda el sueño. Besa de cuando en cuando la frente hermosa y serena de Adan, y le separa los rizos que el aire suele traer á vagar sobre ella.)

## SALADA.

Se ha dormido. ¡Qué hermoso es! ¡qué suaves Sobre sus cerrados ojos Las negras pestañas caen! ¡Cómo respira! No hay flores Oue tan rico olor exhalen Como para mí su boca : ¡Cómo en su frente se esparce Tanta belleza, reunida A tan varonil y grave Majestad! ¡Qué diferente De los otros hombres! ¡Nadie Mas feliz que yo!.... ¡ amor mio! ¡Ah! ¡Déjame que te ame Toda mi vida, y me muera, Mi bien, así, contemplándote! Pero ¿por qué esta zozobra Con que el corazon me late? ¿ Por qué de súbito siento Ira y locura, y matarle, A veces cuando le miro,

22.

Quisiera, y luego matarme A mí tambien? ¿Porque sea Mio solo? ¿Quién robarme Mi dicha y su amor intenta? Él es mio, no ama á nadie, Ni puede amar sino á mí: A mí sola, á mí; ¿ y quién sabe Si siempre así me amará? ¡Oh! ¡El corazon se me parte De solo dudarlo! entónces... Triste la que me arrebate Su corazon! ¡Oh! ¡morir Solo me queda en tal trance! Matarle y morir, y luego Idolatrar su cadáver! ¿Y qué mujer de mis brazos Será capaz de robarte, Adan mio? (Con ternura.) ¡Cómo suda!

(Le enjuga la frente con un pañuelo blanco.)

¡Oh! sean mis manos cárcel De ese corazon que es mio; Que no me lo robe nadie.

(Le pone ambas manos sobre el pecho, como para aprisionarle el corazon.)

¡Oh! deshojad sobre su frente flores Del noble mozo en su primer mañana, Guardad su sueño, amores, Mimad conmigo su beldad temprana, Dejadme en mi alegría Cuidar yo sola de la flor que es mia.

ADAN (despierta.)

¡Qué calor! ¿dónde estoy?

SALADA.

Aquí, bien mio,

¿No me ves? á mi lado.

ADAN.

Oh! sí, soñaba;

Pero un sueño tan dulce, un desvario Tan alegre que el alma me robaba.

SALADA.

(Reconviniendole dulcemente.)

No hay sueño alguno por feliz que sea, Que yo no cambie por mirar tus ojos, Y tú el sueño al dejar que te recrea, Viéndome al despertar sientes enojos.

ADAN.

Era un sueño... Sabrás, hermosa mia, Que era una tarde en el florido abril, Cuando viste del campo la alegría Hojas al bosque, flores al jardin:

Vagaba solo yo por la ribera Del Manzanáres: lo que fué de ti No sé, Salada mia, ni siquiera Cómo yo solo me encontraba allí. Cuando de pronto á la azulada cumbre De un monte léjos me sentí volar, Y un hilo suelto al aire en viva lumbre Vi ante mis ojos fúlgido ondear.

Yo asido al hilo trepo à la montaña. ¡Oh! ¡ cuânto entônces à mis plantas vi! ¡Cuântos acentos y slgazara extraña Alzarse alegre de repente oí!

Haciendo generosa gentileza, Cien caballeros rápidos pasar, Agiles vi, domando la fiereza De sus caballos que al galope van.

Y entre la luz de remolinos de oro Que deslumbran los ojos como el sol, Mujeres, de beldad rico tesoro, Brindando glorias. y vertiendo amor:

Y danzas, juegos, y algazara y vida, Magnífico tropel y movimiento, Riqueza abandonada y esparcida Cuanta puede crear el pensamiento.

Y yo tambien con ellos me juntaba, Y con oro y con trajes de colores Ya cual aquella gente me adornaba, Y era tambien señor entre señores.

Y tambien mis caballos à mi brio...

#### SALADA.

¡Y ni un recuerdo para mí entre tanto, Ni un recuerdo guardabas, Adan mio, A esta pobre mujer que te ama tanto!

#### ADAN.

Y en un caballo con la crin tendida, La cola suelta vagarosa al viento, Y la abierta nariz de fuego henchida, En alas iba yo de mi contento.

Y zanjas, montes, valles y espesuras, Y ramblas, y torrentes traspasaba, Y otros montes despues, y otras llanuras, Y nunca fin á mi carrera hallaba.

Y siguiendo á mi loca fantasía, Jinete alborozado en mi bridon, Latiendo de entusiasmo y de alegría, Mi anhelo redoblaba su furor:

Mi frente sudorosa palpitando, Azotaba mi rostro el huracan, Mis ojos fuego en su inquietud lanzando, Campo adelante devorando van.

¡Oh! ¡qué placer! En medio al torbellino, Oir el trueno rebramar y el viento, Siguiendo en polvoroso remolino El ímpetu veloz del pensamiento: Y en incesante vértigo y locura, Desvanecida en confusion la mente, Cuánto el deseo y la ilusion figura Arrojarse á alcanzarlo de repente!

¡Oh! yo entendia voces y cantares, Y vi mujeres ante mí volar, Y atras quedaban gentes á millares, Y encontraba otras gentes mas allá.

¡Oh! si me amas, si tu amor es cierto, Llévame al punto donde yo soñé: ¡Un caballo! ¡un caballo! ¡campo abierto! Y déjame frenético correr.

Viento que en torno de mi frente brame, Rayos que sienta sobre mi tronar, Triunfos, y glorias, y riquezas dáme Que derramen mis manos sin cesar.

#### SALADA.

¡Oh! ¡Adan! ¡Adan! ¡Tu corazon no es mio!
¡Oh! Tu ambicioso corazon delira;
¡Ay! que me lo robó tu desvarío,
Y por solo mi amor ya no suspira!

Pobre mujer, ¿qué puedo yo ofrecerte, Ni qué te puedo en mi desdicha dar? Ten compasion de mí, dáme la muerte; ¡Oh! no me dejes sin tu amor llorar.

¡Ah! díme ¿dónde, dónde yo podria Hallar esas venturas para ti? ¿Dónde? mas ¡ah! que la desdicha mia En mi impotencia me arrojó á morir!

Jamas, jamas, Adan, nunca hasta ahora Mi bojeza en el mundo he conocido, Mi corazon que desgarrado llora Tan amargo dolor nunca ha sentido!

¡Oh! ¿qué me da mi condicion villana? Despreciable mujer, juguete vil, Arrojada en el mundo una mañana Cuando la luz entre miserias vi.

Cuando entre bosques que el viajante ignora Mi madre moribunda me parió, Nacida al mundo en maldecida hora, Fruto podrido, hija de un ladron!

¿Sabes, Adan, lo que le guarda el mundo A la que nace como yo nací? En una cárcel un rincon inmundo, Y un hospital quizá donde morir:

Una belleza, infame mercancía, Que una pobre mujer por oro trueca, Y gozando en su propia villanía Un corazon que el infortunio seca.

Y en pecado y vergüenza concebida; Y en la frente el escándalo, marchar A abrirse campo en su azarosa vida Con lucha eterna é incesante afan: ¡Miscrable de mí! ¡yo habia vivido Contenta con mi orgullo en mi bajeza! Tú no lo sabes, pero tú has herido Un alma, en fin, que á comprenderse empicza.

Tú, Adan mio, sin querer has hecho Pedazos mi amargado corazon, Perdida ya la que guardó mi pecho Ilusion dulce de un dichoso amor.

10h! ven aca, te estreche entre mis brazos; Déjame en mi dolor llorar así: 1 Fueran, Adan, eternos estos lazos, Y yo llorara en mi afliccion feliz!

¡Déjame que te bese con locura, Déjame que te apriete al corazon! No sé qué voz secreta en mi amargura, Adan, me dice que á perderte voy.

¡Perderte! ¡y para siempre! ¿y yo que nada Quiero ya, sino á ti, voy á perderte? Déjame así morir, así abrazada, ¡Muriendo yo bendeciré mi muerte!

Mira, Adan mio, alma de mi vida, Yo no soy mas que una infeliz mujer, Pobre en el mundo, una mujer perdida, Con solo desventuras que ofrecer.

No tengo nada; ¡pero te amo tanto! ¡Tengo un tesoro para ti de amor!

¡Oh! no me dejes, muévate mi llanto, Muévate mi afligido corazon.

¡Oh! ¡no me dejes! y pues ansías oro Y dichas que no alcanzo á darte yo, El mundo te prodigue su tesoro, Y yo, tu esclava, te daré mi amor.

Yo sufriré en silencio tus desvíos, Yo, tu criada, partiré tu pan, Y una mirada de esos ojos mios Ilará mi dicha, premiará mi afan.

¡Ay!¡no me dejes nunca!

ADAN.

¿Yo dejarte? ¿Y para qué, y por qué? ¡tú, mi querida! ¿Ni cómo, aunque quisiera abandonarte, Juntos tú y yo lanzados en la vida?

Tu desdicha en tus quejas adivino: ¿Y habrá de ser eterno tu dolor? ¡Qué poderosa mano á ese destino Para siempre, Salada, te amarró!

¡Oh! en esas tierras donde yo soñaba, Allí, do todo es glorias y placer, Allí, do nunca de gozar se acaba, Ven, mi Salada, ven y te amaré.

Un caballo, un camino, y á ese cielo Yo escalaré; yo siento dentro en mí

23

Fuerza bastante en mi ambicioso anhelo Para cambiar, ¡quién sabe! el porvenir.

#### SALADA.

(Dejándose arrebatar del entusiasmo de Adan.)
¡Juntos! ¡juntos los dos! ¡Oh! sí, marchemos,
Rompamos del destino las cadenas:
El mundo no es Madrid, juntos volemos
A otras gentes hallar y otras escenas:

¿Qué, adonde quiera llevaré en mi frente Grabado el sello de vergüenza? No : Que en otras tierras, y entre nueva gente Ennoblecida brillará en tu amor.

Huyamos, sí, de la laguna impura Donde entre cieno sin tu amor viví; Huyamos á esas tierras de ventura Que á entrambos nos ofrece el porvenir.

¡Gracias! ¡gracias! amor, bendito seas, Que mi bajeza me revelas tú: Huyamos luego, Adan, donde deseas, A otro país que alumbrará otra luz!!

# ESCENA II

# Dichos y el Cura.

(Poco despues hasta seis hombres de malas cataduras y modales rústicos.)

EL CURA (frotándose las manos).

¡Albricias! ¡ no hemos salido De mala! por la tetilla Derecha le entró, y si acierta A entrarle mas una linea, Pax Christi.

ADAN (aparte á la Salada).

No sé por qué Me irrita solo la vista De ese sapo.

SALADA.

Adan, huyamos.
¡Y yo contenta vivia! (aparte.)

EL CURA (con tono truhanesco).

Vive Dios, señor Adan, Que tiene usted una niña Que da la vida a un cristiano, Lo mismo que se la quita: Tan buena para un barrido Como un fregado: ¡que vivan Esos ojuelos que matan, Princesa, y esas manitas!

ADAN (con impaciencia). ¡Ea! basta ¿qué quereis?

EL CURA.

Si incomoda mi visita Me iré: mas ya me hago cargo, La gente se divertia Como Dios manda: ¡solitos! ¡El demonio me maldiga! Mas siento yo interrumpir..... Pero..... yamos..... yo creia Oue para todo habia tiempo..... Luego como corre prisa Nuestro negocio, y los otros Van á acudir á la cita..... Y segun me han dicho, usted Es tambien de la partida..... Yo, por eso..... La señora, Que me conoce hace dias. Sabe muy bien que no soy Yo mosca nunca: en mi vida La he estorbado para nada..... Cada cual allá se avía, Y á vivir. ¿Qué, no es verdad, Señora Salada?

SALADA (aparte).

Grima

Me da de oirle.

EL CURA.

Lo otro

No es cosa que á usted le aflija: Él ya habrá muerto á estas horas, Y la señora justicia, Como no sabe quién fué Quien le apagó, ni en su vida Sabrá tampoco á quién tiene Que acudir, queda per istam: Aquí no hay nada que hacer Sino apandarse unos dias, Y aguardar que Dios mejore Sus horas. Tiberio viva, Y el pan á dos cuartos ¡Prenda!

(Acercándose al oido con instancia y picardiguela.)

Vamos, una preguntilla : ¿Qué le ha dado usté al mocito Que está que parece quina?

BALADA (con desabrimiento).

Oiga usted, padre curiana, A un ladito, que me tizna.

(Entran los seis.)

PRIMERO.

La paz de Dios, caballeros.

(Van entrando, unos se sientan, otros se quedan de pié, algunos sacan tabaco.)

EL CURÀ.

Ya está la gente reunida.

(Da un silbido, y se asoma á una reja adonde acude un chico con quien habla.)

Pupas, ya sabes la seña, Corre á tu puesto y avisa.

SEGUNDO.

¿Conque es la cosa esta noche?

TERCERO.

(Al primero, señalando d Adan.) ¿Es este el mocito, Chispas, Que recomendó su padre?

PRIMERO.

Pues, el mesmo.

CUARTO.

A Saladilla El diablo le ha vuelto el juicio.

TERCERO.

Padre cura, ¿qué noticias Tiene?

4

EL CURA.

Muchas y muy buenas.

PRIMERO.

Pues desembuche.

QUINTO (señalando á Adan).

La pinta

Es de un elefante en leche. Mocito ¿hay ánimo?

ADAN.

Y diga, ¿Para qué me ha de faltar?

SEXTO.

Como es la primer cabrita Oue desuella....

ADAN.

La primera Vez que he pensado en mi vida, Pensé alcanzar con la mano Donde alcanzaba la vista.

PRIMERO.

Bien dicho.

(El padre cura entre tanto ha estado hablando d los otros.

CUARTO.

¿Y en eso está?

## EL CURA.

Luego que quedó Chiripas En abrir por la cochera Y darnos entrada arriba, Dije para mi capote: Recemos la letanía, Y entonemos un Te Deum, Porque la ocasion la pintan Calva; y para sosegar Mi conciencia dije á un quidan Que en la taberna de enfrente Estaba, que hiciese esquina Sin quitar ojo à la casa, Y pagara por Chiripas Cuanto bebiese, que yo Esta noche volveria Con mi guitarra y mi acólito A echar cuatro seguidillas Y alegrar el barrio.

#### TERCERO.

Y oiga; ¿Entra en el ajo Chiripas?

# EL CURA.

Él, como es natural, No quiere que nunca digan Que fué capaz de vender Ni hacer una alevosía A la que le da su pan : Eso no, bueno es Chiripas... No digo yo á su ama, á nadie Hará una mala partida.

PRIMERO.

Y hace bien.

EL CURA.

Pero es distinto Oue en estando ya dormida La gente, que entreis vosotros Y le ateis, y luego os sirva, Llevándoos sin hacer ruido. Ni ver á nadie, á la misma Alcoba donde su ama, Que no espera la visita, Dormirá: y así ha quedado En que la cosa se haria, Para no tener que ver Despues él con la justicia, Cumplir como buen criado Y hombre de bien. Yo en la esquina Miéntras, haré la deshecha, Y alli con mi guitarrilla,

(Hace gestos de jaleador.)

Y cuatro coplas, y alza Que te se ve hasta la liga, Y toma y vuelve por otra, Tendré la gente reunida

23.

De la calle: por si acaso Cacarea la gallina Que no se oiga y que en paz Vosotros hagais la limpia.

TERCERO.

¿Y habrá fango?

EL CURA.

Hasta los codos : Es la condesa de Alcira Viuda con muchos millones,

Y alhajas y piedras finas, Y mas condados y rentas Y tierras que el mapa pinta.

PRIMERO.

Moneda acuñada, padre, Y déjese de baratijas.

segundo (refregándose las manos).

¿Y es buena moza?

TERCERO.

Me gusta
La pregunta; que sea rica
Y haya donde entrar la mano,
Y mas que tenga comida
La cara de lamparones.

ADAN (con interes).

¿Y es de esas damas que habitan Palacios?

EL CURA.

Uno tan grande
Que entrando no se atina
A salir: pero no hay miedo,
Que para eso está Chiripas,
El lacayo incorruptible
Y fiel, que hallara salida
Al laberinto de Creta.

(Se va haciendo de noche. La Salada entra con un velon encendido.)

ADAN.

¿Tendrá coches?

EL CURA.

Y berlinas, Y cabriolés, y oro y plata Mas que producen las Indias.

PRIMERO.

¡ El chibato! de oirlo solo Los ojos se le encandilan.

LA SALADA (aparte).

(Con los ojos llenos de lágrimas.)

¡Pobre de mí!

PRIMERO.

Chica, ¿lloras?

SEGUNDO.

¿Por qué llora usted, mi vida?

ADAN (sin reparar en ella).

Vamos pronto, vean mis ojos Cuanto vió mi fantasía: Toquen mis manos en fin Los sueños de mi codicia.

TERCERO.

Buen pollo; que á este le pongan Donde haya.

PRIMERO.

Bien se explica.

segundo (á la Salada).

Pero ¿por qué llora usted?

PRIMERO.

Cosas de mujeres.

OUINTO.

Niña,

Le duele á usted algo.

SALADA.

El alma

Y el corazon; Adan, mira, (Se adelanta con energía á Adan.) ¿Ves estas lágrimas? son
Las primeras que en mi vida
Me ha hecho derramar un hombre;
No hagas tú que mi desdicha
Se trueque en rabia, y se cambie,
Adan, mi ternura en ira:
No quiero, no, tú no irás
Porque yo no quiero.

EL CURA.

¡Chispas! ¡Qué mala yerba ha pisado La mocita!

SALADA.

Tú imaginas Que esa mujer es hermosa: ¿Pensabas que yo querria, Que lo imagino tambien, Dejarte ir? ¡Ah! ¿tú olvidas Que yo te amo y te finges Ilusiones y alegrías En otra parte, sin mí, Con otra mujer? ¿La hija Del ladron cambiar presumes Con desprecio por la altiva Condesa, por la señora Oue arrastra coche? deliras. Sí, tú te has dicho á ti mismo: Es una mujer perdida; La que ha nacido en el fango

Que llore en el fango y viva. Tú has olvidado mi amor, Mi delirio, mis caricias..... ¡Ingrato! que sin tu amor,

(Con ternura y saltándosele las lágrimas.)

Sin ti detesto la vida,
Que no tengo mas que à ti,
Que te amo: ¡oh! de rodillas
Yo te lo ruego, Adan mio,
No vayas, te lo suplica
Tu pobre Salada, no.....
Perdona, Adan, alma mia,
No vayas, no, el corazon
Me da que alguna desdicha
Nos va à suceder..... no vayas.
¿No harás lo que yo te pida?

#### ADAN.

¿No ir? Salada, ¿no ir yo Cuando fortuna me brinda, Y en realidades mis sueños, En verdad mi fantasía Trueca? ¿quién? ¿yo, yo no ir? ¿ Yo no ir?..... tú desvarías.

## PRIMERO.

Pero ven acá, ¿ tú quieres Que tu galan sea un gallina?

#### SALADA.

¿Tú á qué has de ir? ¡Si supieras, Adan mio, cuán indigna Hazaña van á emprender Estos hombres! ¡Ah! tú huirias De ellos. Tu corazon Noble, dí, ¿no te avisa De la bajeza del hecho?

### EL CURA.

Vaya una rara salida : El demonio predicándonos Un sermon de moralista,

# ADAN.

Mira, Salada, no sé
Si la accion que se medita
Es buena ó mala, ni entiendo
Qué es mal ni bien todavía:
Yo allá voy: cualquiera sea
El hecho, dicha ó desdicha
Nos traiga, yo he de seguir
La inspiracion que me anima.
¿ Acaso he nacido yo
Para vivir en continua
Agitacion? ¿No podré
Seguir á mi fantasía
Jamas? No, Salada mia:
Glorias y triunfos me pinta
Mi deseo; la fortuna

A mi anhelo campo brinda
Donde cumplirlo: yo quiero
Ver, palpar cuanto imagina
Mi mente: de una ojeada
Ver todo el mundo que gira
A mi alredor: allí luego
Tú vendrás: donde yo elija
Un sitio para los dos.
¡Oh! Si me amaras, tú misma
Me llevarias. — ¿Y quién
Habrá jamas que me impida
Volar donde yo desee?
¡Fuera injusto! y romperian
Mis manos, sí, las cadenas
Que aprisionaran mis iras.

PRIMERO.

Bien dicho.

SALADA (con mimo).

Dime, Adan mio, ¿Me amas? ¿ Por qué te irritas? ¡Oh! no te enojes conmigo! Dame un beso, una caricia: Ya que te empeñas en ir..... Otro beso. ¿No podrias Ir otra vez, dueño mio, Dejarlo para otro dia? Las horas se me hacen siglos Sin ti, todo me fastidia.

¡Yo que pensaba esta noche Pasarla en tu compañía Tan feliz, y acariciarte Tanto! no hay mayor desdicha, Tú ya lo sabes, Adan, Que una esperanza fallida. Si te vas ¿qué haré? llorar. Otro beso: no hay delicia Igual: los dos aquí solos Entre amores y caricias Corriendo las horas : yo Te contaré mis fatigas, Mi amor cuando estabas preso. A ti no te cansa oirlas! No es verdad, mi bien? ¡ Ah! dáme Otro beso.....

ADAN (conmovido).

¡ Vida mia! No llores, no, yo te amo..... Yo haré lo que tú me pidas.

TERCERO.

Eso es, ya está hecho un mandria.

SEGUNDO.

¡Y lo que sabe la indina!....

EL CURA.

Señores, aquí se quede El que quiera, que maldita La falta que nadie hace. Nuestra condesa de Alcira

(Con intencion á Adan.)

Nos aguarda con sus coches, Su palacio y joyerías : Nosotros vamos allá, Conque, amigo, hasta la vista.

(Dándole á Adan en el hombro.)

SALADA.

¡ Maldita sea tu lengua Que me arrebata mi dicha !

ADAN.

¡Oh, es verdad! y yo olvidaba..... salada (arrojándose en sus brazos). ¡Adan mio!

ADAN (con aspereza).

Mujer, quita.

(Se arranca de ella, la Salada cae desplomada de dolor en una silla. Salen los bandidos, y Adan el primero.)

FIN DEL CUADRO.

# CANTO VI

Era noche de danza y de verbena, Cuando alegra las calles el gentío, Y en grupos mil estrepitosos suena Música alegre y sordo vocerío.

Sonó pausada en el reló la una, La paz reinaba en el sereno azul; Bañaba en tanto la dormida luna Las altas casas con su blanca luz.

Y en un palacio, alcázar opulento De soberbia fachada, en un balcon Penetraba su rayo macilento Entreabierto el cristal por el calor.

Lámparas de oro, espejos venecianos, Aureos sofás de blanco terciopelo, Sillas de nácar y márfil indianos, Los pabellones del color del cielo,

Caprichos raros de la industria humana, Relieves y elegantes doraduras, Jarrones de alabastro y porcelana, Magnificas estatuas y pinturas, Ornan confusas la soberbia estancia Que allá se pierde en mágica crujía, Salones tras salones y á distancia Se abre de mármol ancha gradería.

Y allá á un jardin, mansion encantadora De las fadas, conduce, y mil olores Esparce en los salones voladora La brisa que los roba de las flores.

¿Quién la deidad, el ídolo dichoso De aquel templo magnífico será? ¡Templo soberbio, alcázar grandioso Que con oro amasó la vanidad!

Bella como la luz de la serena Tarde que á la ilusion de amor convida, El alma acaso de amarguras llena, Hermosa en el verano de la vida,

Una mujer dormida sobre un lecho Riquísimo allí está, los brazes fuera; Palpítale desnudo el blanco pecho, Vaga suelta su negra cabellera;

La almohada á un lado, la cabeza hermosa En un escorzo lánguido caida, Turbios ensueños á su frente ansiosa Vuelan tal vez desde su alma herida.

Una velada lámpara destella Su tibia luz en rayos adormidos, En desórden brillando en torno de ella Mil lujosos adornos esparcidos.

Aquí un vestido de francesa blonda, La piocha allí de espléndidos brillantes, La diadema de piedras de Golconda, Sobre el sofá los aromados guantes:

De flores ya marchita la guirlanda, Allí sortijas de oro y pedrería, Arrojada en la alfombra rica banda Bordada de vistosa argentería....

Bandas, sortijas, trajes, guantes, flores, No os quejeis si os arroja con desden: ¡El placer, la esperanza y los amores Ella arrojó del corazon tambien!

¡Ay! que los años de la edad primera Pasaron luego y la ilusion voló, Y al partirse dejó la primavera Al sol de julio que agostó la flor.

Y al alma solo le quedó un deseo Y un sueño le quedó á su fantasía, Loco afan y engañoso devanco Que en vano en este mundo hallar porfía:

Y el corazon que palpitaba ufano Henchido de esperanza y de ventura, Donde placer halló, lo busca en vano, Perdida para siempre su frescura: Y en vano en lechos de plumon mullidos, En rica estancia de dorado techo, Se reclinan sus miembros adormidos Miéntras despierto la palpita el pecho:

Y en él inquieto el corazon se agita, Y un tropel de deseos y memorias Su mente á trastornar se precipita Volando ansiosa tras mentidas glorias:

Y en vano busca con avaro empeño Paz para el corazon en sus rigores; Sus ojos cerrará piadoso el sueño, Pero no el corazon á sus dolores.

Despierta cuenta con mortal hastío Las horas en su espléndida mansion, Lánzase al mundo y con afan sombrío Huye otra vez de su enojoso ardor:

Todo le cansa, en su delirio inventa Cuanto el capricho forja á su placer; Y ya cumplido, su fastidio aumenta Y arroja hoy lo que anhelaba ayer.

¡Oh! que no hay artifice en el mundo Que sepa fabricar un corazon, Ni sabio hay, ni químico profundo Que encuentre medicina á su dolor!

Los trajes, bandas y aromosas flores, Aquellos oros por allí esparcidos, Extranjeros riquisimos primores A que eligiese á su placer traidos,

Violos apénas y arrojólos luego Acá y allá lanzados con desden; Que harta su alma y el sentido ciego Todo le cansa cuanto en torno ye:

Y duerme ahora, y su entreabierta boca Donde entre rosas se entreve el marfil, Respira del afan que la sofoca Fuego que el corazon lanza al latir;

Sus labios mueve y en su hermosa frente Rasgos inquietos crúzanse en monton; Cual detras de la nube trasparente Sus rayos lanza moribundo el sol;

Y acaso entre una lánguida sonrisa Resbalar una lágrima se ve, Cual suele al movimiento de la brisa Diáfana gota por la flor correr.

¿Por qué esa angustia y respirar violento? ¿Por qué soñando con dolor suspira? Tan hermosa y con tanto sentimiento, ¡Ay! ¿por qué al corazon lástima inspira?

Un hombre en tanto de feroz semblante, De repugnante y rústico ademan, Y en la diestra un puñal, con vigilante Faz cuidadosa y temeroso andar, Súbito entró en la estancia y silencioso A la dormida dama se acercó, Contemplóla un momento receloso Y por sus pasos á salir volvió.

« Duerme como un liron, » dijo en voz baja A otros que afuera y en aguardo están, Y añadió mientras cierra su navaja: — « Manos pues á la obra y despachar. »

Y con destreza y silencioso tino Abren y descerrajan á porfía Alegre el corazon del buen destino Que sus intentos favorece y guia:

Y aquí amontonan, y acullá recogen, Rompen allí y arrojan con desden, Y aquí los unos con cuidado escogen, Despedazan los otros cuanto ven;

Y con ansia brutal oro buscando Con insaciables ojos la codicia, Riquezas y tesoros anhelando, Riquezas y tesoros desperdicia.

Estremécese el alma al menor ruido De temeroso sobresalto llena, Páranse un punto, aplican el oido, Y vuelven otra vez á su facna.

Y en medio á su azaroso y mudo empeño Rompe el silencio súbito rumor, Y vuelven todos con airado ceño Los ojos con afan donde sonó;

Y lleno de infantil sandia alegría Miran à Adan que escucha embelesado La estrepitosa subita armonía Que oculta en un reló de pronto hallado.

De gozo el alma y de esperanzas llena Y ávido de sorpresa el corazon, Indiferente actor de aquella escena Registra todo con pueril candor:

Y aquí contempla y palpa los colores Del rico pabellon de oro bordado; Allí admira los nítidos primores Del limpio nácar y el marfil labrado:

Mas allá en la pared le maravilla Aparecida mágica figura, En cuyos ojos animados brilla Cándida luz de celestial dulzura:

Formas aéreas que copió en el cielo La mente de Murillo y Rafael, Virgen divina, celestial consuelo Que trasladó á la tierra su pincel.

Y un caballero vió que le miraba, Que vivo allí lo trasladó Van Dyck, Que altivo y con desden le contemplaba De noble aspecto y ademan gentil;

24

Y el tierno amor que el rostro de hermosura De la Vírgen purísima le inspira, Trocó luego en orgullo la bravura Del caballero aquel que adusto mira.

Intrépidos en él clavó sus ojos Brillantes de belleza y juventud, Y provocar queriendo sus enojos Llegóse á él y le acercó la luz.

Tocóle en fin é imaginóse luego Que sombra nada mas la imágen era; Y al irse despechado y con despego Lanzó al retrato una mirada fiera.

Y volviendo la espalda vió arrogante Un mancebo galan que hácia él venia, De negros ojos y gentil semblante Que al suyo reparó se parecia;

Y sonrióse, y vió con gusto extraño Su figura airosísima allí dentro, Que tan terso cristal de aquel tamaño Nunca hasta entónces la copió en su centro.

Y alegre el corazon miróse al punto De sí agradado y reparó en su traje, Y volviendo al retrato cejijunto Luego lo comparó con su ropaje;

Y parecióle que mejor cayera Aquel vestido en él que el que tenia, Y mejor que su daga considera Aquella larga espada que ceñia.

Y una ninfa despues blanca y desnuda Al aire ve que suelta se desprende, Gentil guirnalda que su salto ayuda En sus manos purísimas suspende;

Suavísima figura y hechicera En escogido mármol de Carrara, Que al aire desprendida va ligera, El juicio pasma y los sentidos pára.

Todo lo mira Adan, todo lo toca, Todo lo corre con prolijo afan, Y allá en los sueños de su mente loca Ser gran señor imaginando está:

Y carrozas, y triunfos, y contentos, Raudos caballos de indomables brios, Y raros y magníficos portentos Brindan á su ansiedad sus desvaríos.

Y esto deja entre tanto, aquello toma, Destapa un pomo de dorada china, Viértese encima su fragante aroma, Allá á otro objeto su atencion inclina;

Toca y enciende un rico pebetero, Bañase en ambar subito la estancia; Y en un sillon sentandose frontero Gózase en su dulcísima fragancia. Mas allá relumbrante joyería Sobre una mesa derramada está, Y se prende una flor de perdrería; Luego al espejo á contemplarse va:

Niño inocente que encantado yaga En medio al crimen que acompaña ciego, Que cuanto en torno ve todo le halaga Y á todo codicioso acude luego:

Que de la cárcel á los dulces lazos Pasó encantado en su primer amor, Y la bella Salada entre sus brazos Enamorada de él le aprisionó:

Que luego el mundo apareció á sus ojos Adornado de gala y de alegría, Y su vista creó nuevos antojos, Nuevos ensueños que gozar ansía:

Y libre allí cual caprichoso niño, Que alegre corre y libre se figura. Si burló acaso el maternal cariño Y por campo y ciudad va á la ventura;

Así la dulce libertad sentida, Adan huyó de su infeliz manola; Y allí en su gozo embebecido olvida La que le llora enamorada y sola:

Y así mirando y revolviendo todo Párase ante un magnífico reló, Y de gozarlo imaginando modo Toca, y la oculta música sonó.

Al impensado estrépito los ojos Volvieron todos, y mirando á Adan Saltaron á sus rostros los enojos Y aun alguno echó mano á su puñal:

— « Clávale ahí : maldita sea la hora
Que ese menguado con nosotros vino. »
— « Por poco señor Curro se acalora, » —
Repuso Adan mirando al asesino.

Y con sereno rostro y con desdeño Señalando al puñal se sonrió, Dobló el bandido á su sonrisa el ceño Y colérico á herirle se arrojó.

Trabárase la lid si un alarido, Un agudo chillido penetrante Parando el movimiento al forajido,

— «Alto, dijo, volviéndose, hablar quedo, Voy á tapar la boca á esa mujer: Nadie se mueva, no hay que tener miedo; Hacer el hato vivo y recoger.»

¡Favor, favor! con afanoso acento Una mujer en su desórden bella, Súbito en el salon falta de aliento, Y que en sus propios pasos se atropella,

Digitized by Google

Presentase, y mirando á los bandidos Siente la voz helársele y suspira Y piedad implorando entre gemidos Los bellos ojos temerosos gira.

Ojos que vierten lágrimas, que velan Su clara luz realzando su ternura, Miéntras suspiros de sus labios vuelan Con fatiga que aumenta su hermosura;

Y miéntras caen los agitados rizos Que la sofocan á su ansiosa faz, Aumenta en su congoja sus hechizos La blanca mano que á apartarlos va:

Y su voz que se ahoga entre suspiros Simpática enternece el corazon, Ecos suaves, regalados tiros Que al corazon de Adan lanza el amor:

Sintió piedad mirándola afligida, Que era su hermoso rostro como el cielo, Cuando si llueve en la estacion florida Colora el sol el trasparente velo.

¿Qué ciegos ojos la beldad no encanta? ¿Qué duro corazon no vuelven blando Los ojos lastimeros que levanta Al cielo la mujer que está llorando?

Los ladrones allí y en torno de ella, Los estúpidos rostros agitados, Y ella postrada y en extremo bella Los ojos y los brazos levantados.

— «¡Silencio, juro á Dios! — Con mano ruda Dijo asiéndola un brazo el capataz, Atale ese pañuelo, atras lo anuda, Y que hable para si si quiere hablar.»

Díjole á otro que á la dama hermosa Un pañuelo doblando se acercó, Miéntras el capataz con su callosa Mano la boca á la infeliz tapó.

Miraba Adan, miraba á la hermosura De la gentil y dolorida dama; Miraba luego á la cuadrilla impura Oue su belleza con su aliento infama.

Y cuando al bruto bandolero mira Poner su mano rústica en su boca, Arrebatado en generosa ira Que á fiera lid su corazon provoca,

Tira de su cuchillo y se adelanta Saltando en medio al círculo, y cogió Del cuello al capataz con fuerza tanta Que en el suelo de espaldas le arrojó:

Y en la diestra el puñal, la izquierda tiende Describiendo una línea circular, Y la turba que al verle se sorprende Dos ó tres pasos échase hácia atras. ¡Oh! ¡Cuán hermoso en su gallardo empeño Palpitante la faz, vivos los ojos, Vuelve el bizarro mozo, y cuál su ceño Añade gentileza á sus enojos!

Aquellos rizos que en sus hombros flotan Tirada atras la juvenil cabeza, Las venas que en su frente se alborotan, Su ademan de bravura y ligereza,

Y aquella dama que postrada llora, Yerta á sus piés y la razon perdida, Y que azorada y temerosa ahora Yace temblando á su rodilla asida;

Y en torno de él las levantadas diestras De sus contrarios del cuchillo armadas, Con ademanes y feroces muestras Su muerte á un tiempo amenazando airadas:

En medio aquel desórden y el despojo, Cuán grande en ardimiento y gallardía Muestran al mozo que en su noble arrojo Un genio fabuloso parecia.

Alzase en tanto la navaja en mano, Los labios comprimidos de la ira, Como pisada víbora el villano Que cayó al suelo y que rencor respira:

Y él y los otros al mancebo saltan, Salta el mancebo que los ve llegar, Y antes que a él lleguen los que así le asaltan Logra la espalda en la pared guardar.

Quieto allí contra el ángulo resiste Ojo avizor el ímpetu primero, Y á veces salta y en la turba embiste Con presto brinco y con puñal certero.

Y en silencio que solo algun rugido Sordo rompe ó mascada maldicion, Sigue la lucha, y al mancebo ardido La vil canalla acosa en derredor.

Como trailla de feroces perros Sobre el cerdoso jabalí que espera, Con diente avaro y encrespados cerros Se arrojan á cebar su saña fiera;

Y aquí y allá con ávida porfía Le acosan, y el colérico animal En cada horrible dentellada envía La muerte al enemigo mas audaz.

Así, pero no así, sino mas fieros, Con mayor furia y sin igual rencor Acometen á Adan los bandoleros, Crece la lucha y crece su furor;

Y cual ligero corzo que parece Saltando zanjas que en cl aire va, Salta si un golpe á su intencion se ofrece, Y vuelve á la pared cuando lo da: Y entre ellos luchando, en medio de ellos Revuélvese y barájase y desliza Su cuerpo, y fatigados los resuellos Pueden apénas sostener la liza,

Y aquí derriba al uno, al otro hiere, Y como *terne* diestro se repara, Y á todos á uso de la cárcel quiere Marcarles las heridas en la cara;

Y unos turbados de manejo tanto, Y otros caidos de vencida van, Cuando los gritos á aumentar su espanto Llegan de gentes que se acercan ya.

« La justicia, » dijeron, y el violento Choque suspenden, corren al balcon, Y Adan corre tambien, y huye al momento Que la palabra de justicia oyó.

¡Fatal palabra! La primera ha sido Que oyó en su vida pronunciar tal vez; Hospedado en la cárcel la ha aprendido Y ni en sus sueños la olvidó despues.

Oyó justicia y olvidó á la hermosa Dama que generoso defendió, Riquezas, lujo, estancia suntuosa, Y allá á la calle del balcon saltó.

Y sin pensar, sin calcular la altura Unos tras otros á la calle van : Ninguno allí del compañero cura, Sálvase como puede cada cual;

Pero hubo alguno que en tamaño aprieto Mas práctico y sereno, haciendo un lio De cuanto recoger pudo en secreto Sin curar las palabras tuyo y mio,

Saltó á la calle cón sagaz donaire Apretada su prenda al corazon; Y desprendido se soltaba al aire Cuando la gente en el salon entró.

Cuenta la historia que el audaz mancebo,
Como en Madrid tan nuevo,
Corrió dos ó tres calles sin destino
Y huyendo acá y allá y á la ventura
Solo se halló y en una calle oscura
Al saltar del balcon perdido el tino.
Y luego se asegura,
Y mira en derredor si alguien le sigue,
Y tranquilo prosigue,
Mas sin saber adónde su camino
Iba despacio andando.

Súbita hirió su oido La bulla y bailoteo De una cercana casa, y al ruido Dirigió nuestro héroe su paseo. Rumor de gente y música se oia Y voces en confusa algarabía, Y al estrépito alegre se juntaba Choque gentil de vasos y botellas, Y al son de la guitarra acompañaba Alguno que cantaba, Y con lascivos movimientos ellas.

Dió la vuelta á la esquina, Y en la casa del baile y la jarana Vió con sorpresa que á calmar no atina De par en par abierta una ventana, · Y en una estancia solitaria y triste Entre dos hachas de amarilla cera Un funebre ataud, y en él tendida Una jóven sin vida, Oue aun en la muerte interesante era. Sobre su rostro del dolor la huella Honda grabado habia Doliente el alma al arrancarse de ella En su congoja y última agonía. Y allí cual rosa que pisó el villano Y de barro manchó su planta impura, Marcada está la mano Que la robó su aroma y su frescura.

Una mujer la vela, Vieja la pobre, y llora dolorida Junto al cadáver, y volverle anhela Con besos á la vida: Y ora llorando olvida
Hasta el estruendo y fiesta bulliciosa,
Que á alterar de la estancia dolorosa
La lúgubre paz viene,
Y en darla dulces nombres cariñosa
Y en besar á la muerta se entretiene;
Y á veces abren súbito la puerta
Que adentro lleva adonde suena danza,
Y sin respeto y de tropel se lanza
Un escuadron de mozos que la muerta
Con impureza loca contemplando
Búrlanse de la vieja, profanando
Con torpes agudezas la sombría
Mísera imágen de la muerte fria.

Y ella es de ver, la vieja codiciosa
En medio de su amarga
Y sincera afliccion, cual la rugosa
Mano al dinero alarga,
Y á los mozos impíos
Los llama entre sollozos hijos mios,
Y de llorar ya rojos
Enjuga en tanto sus hinchados ojos.
Y entre suspiros mil echa su cuenta,
Y luego se lamenta
De nuevo, y á su mísero quebranto
Volviendo la infeliz, vuelve á su llanto.

Y en tanto alegre suena En la cercana sala el vocerio,

 ${\sf Digitized} \ {\sf by} \ Google$ 

La danza, el canto y bacanal faena,
Regocijo, guitarra y desvarío.
Miraba Adan escena tan extraña
Con piadoso interes desde la reja,
Y á la cuitada vieja,
Que en agradar sus huéspedes se amaña,
A par que en llanto de amargura baña
El cadáver aquel que parecia
Que con toda su alma lo queria.
Y el baile y la alegría
De la cercana estancia le admiraba,
Y el bullicioso y placentero ruido
Que confuso llegaba
A mezclarse á deshora á su gemido.

Y de saber y averiguar curioso
El caso doloroso
Que unos celebran tanto,
Y aquella mujer llora
Con tan amargo llanto,
Llamó luego á la puerta, y desfadada
Una moza le abrió toda escotada,
El traje descompuesto,
Con desgarrado modo y deshonesto.
Y entró en un cuarto donde vió una mesa
Entre la niebla espesa
De humo de los cigarros medio envueltos,
Seis hombres asentados
Con otras tantas mozas acoplados,
En liviana postura,

Que beben y alborotan á porfía, Y aquel el vaso apura, Y el otro canta y en inmunda orgía, Con loco desatino Al aire arrojan vasos y botellas Ellos gritando, y en desórden ellas, Y con semblantes que acalora el vino. Y aquel perdido el tino Tiéndese allí en el suelo, Y este bailando con la moza á vuelo A las vueltas que traen Tropezando en su cuerpo de repente, Ella y él juntamente Sobre él riendo á carcajadas caen. Bebe tranquilo aquel, disputan otros, Brincan aquellos como ardientes potros Que roto el freno por los campos botan, Y miéntras todos juntos alborotan, Alguno con el juicio ya perdido Murmura en un rincon medio dormido.

Solicita una moza al forastero
Llegóse y preguntóle qué queria,
Llamándole, buen mozo, lo primero.

« Quisiera yo, alma mia,
Adan le respondió, si se me deja,
Ver á esa pobre vieja
Que está en ese aposento
Velando á la difunta. » — « ¡Ay, es su hija!
A las seis se murió: buen sent miento

Nos ha dado la pobre : era una rosa : ¡Todas nosotras la queríamos tanto! Dios la tenga consigo: tan hermosa Y ahora muerta, vea usted, pobre Lucia! Razon tiene en llorar doña María. Entre usted por aquí. » — Y abrió una puerta. Y hallóse Adan con la afligida madre, Y el cadáver miró, y á hablar no acierta. Reina siempre en redor del cuerpo muerto Una tan honda soledad y olvido, Tan inmensa orfandad, allí tendido Desamparado ya del trato humano, Sin voluntad, sin voz, sin movimiento, Que en vano el pensamiento Presume ahondar tan misterioso arcano, Y recogido su ambicioso giro Pliégase al corazon que ahoga un suspiro.

Miraba Adan, miraba los despojos
De aquella un tiempo que animó la vida,
Sobre el cadáver los inmobles ojos
Ý el alma con angustia y dolorida:
Y turbia y embebida
La mente contemplándola allí atento,
Embargó sus sentidos
Un mudo inexplicable sentimiento
En el vacío del no ser perdidos.

Y olvidó donde estaba, Parado y aturdido el pensamiento. Y miraba y callaba Sin hacer ademan ni movimiento, Mas que de cuando en cuando suspiraba.

Rompio el silencio la angustiada vieja Con lastimada voz, y entre quebrantos, Que encuentra eco á su doliente queja Y halla un consuelo entre pesares tantos, Viendo al mancebo aquel desconocido Lloroso como ella y dolorido.

- « Vêala usted, señor, cuando cumplia Apénas quince años!.... hija mia! »
- «Buena mujer, repuso con ternura Volviendo Adan en sí de su letargo, ¿Cómo en tanta tristura, En tanto duelo y sentimiento amargo, Permitís ese estrépito á deshora Y danza y bulla tanta, Miéntras dolor tan íntimo quebranta Vuestro llagado corazon que llora? »
- «¡Ay, respondió la vieja desolada, Vivo de eso, señor; no tienen nada Que hacer esos señores Conmigo y mis dolores! Vivan ellos allá con sus placeres, Y miéntras besan el ardiente seno De esas locas mujeres, Yo con el corazon de angustias lleno Beso aquí solitaria en mi agonía

La boca de mi hija muda y fria.
¡Hija mia, hija mia!
¡Ah, para el mundo demasiado buena!
Dios te llevó consigo:
Mas es dura mi pena,
Y cruel, aunque justo, mi castigo.»

Dijo, y rompió con tan amargo llanto Que la voz le robó su sentimiento, Y en su mortal quebranto, Convertido en sollozo su lamento, El llanto que hilo á hilo le caia, Por sus mejillas pálidas corria.

- « Yo, buena madre, ignoro, Nuevo en el mundo aun, lo que es la muerte, Adan le respondió; pero ¿ quién pudo Arrebatar sañudo La que fué vuestro encanto de esa suerte? ¿Será imposible ya darla la vida? La antorcha ahora encendida Si la apaga mi soplo de repente Juntándola otra luz, resplandeciente Torna al punto á alumbrar : ¿y aquella llama Que en la existencia de esa niña ardia No hay otra luz que renovarla pueda? ¿ Acaso inmóvil para siempre y fria Con el aliento de la muerte queda? Vos sois pobre tal vez.... jah! con dinero Quizá se compre; débil y afligida, Los muchos años vuestro ardor primero

Gastaron ya, y el elíxir de vida
Se halla léjos de aquí..... decidme dónde,
Decidme do se esconde,
Y yo allá volaré, sí, yo un tesoro
Robaré al mundo y compraré la vida,
Y la apagada luz, luego encendida,
Veréis brillar, y enjugaré ese lloro,
Volviendo al mundo la que os fué querida,

¿Dónde, decidme, encontraré yo fuego Que haga á esos ojos recobrar su ardor, Dónde las aguas cuyo fértil riego Levante fresca la marchita flor? »

Dijo así Adan con entusiasmo tanto, Con tan profunda fe, con tanto celo, Que la vieja, á pesar de su quebranto, Alzó á él los ojos con curioso anhelo. - « ¡ Pobre mozo, delira! Si comprar esa vida se pudiera, Esta vieja infeliz que yerta miras, Por un hora siquiera, Por un solo momento De ver abrir los ojos celestiales, Y otra vez escuchar el dulce acento De la hija querida de su alma, ¿Qué puedes figurarte que no haria? ¿Qué crimen, qué castigo Por recobrarla yo no arrostraria, Y otra vez verla palpitar conmigo? ¿ Sabes tú que una hija es un pedazo

De las entrañas mismas de su madre? Por un beso no mas, por un abrazo, Y morirme despues, el mundo entero Pidiendo una limosna correria. Y con los piés desnudos y mi llanto, Piedras enterneciera en mi quebranto Y al mundo mi dolor lastimaria. Oh! que del alma mia Pobre Lucía, te arrancó la muerte, Y el corazon contigo de mi pecho Arrancó de esa suerte. A tantos males y aflicciones hecho! Hora fatal, maldita Por siempre la hora aquella Que el hombre aquel te contempló tan bella!! ¡El Señor me la dió y él me la quita! ¡Cómo ha de ser!!...» — Y el corazon partido. Secos los ojos exhaló un gemido.

En remolinos mil su pensamiento
Vagando Adan por su cabeza siente,
Que no acierta à explicarse el sentimiento
Que à par que el corazon turba su mente.

— ¡ El Señor me la dió y él me la quita!
Repite luego en su delirio insano,
Y penetrar tan insondable arcano
Su mente embarga y su ansiedad irrita.

El Dios, ese que habita Omnipotente en la region del cielo,

¿Quién es que inunda á veces de alegría, Y otras veces cruel con mano impía Llena de angustia y de dolor el suclo? Nombrar le oye doquiera, Y á todas horas el mortal le invoca, Ora con ruego ó queja lastimera, Ora tambien con maldiciente boca. Tal devanaba Adan su pensamiento Que en vano ansioso comprender desca, Y en medio al rudo afan que le marca Los hombros encongió: dudas sin cuento De su ignorancia y su candor nacidas, No del alma lloradas y sentidas, Sueños de su confuso entendimiento, Su mente asaltan, y por vez primera Adan súbito siente Volar queriendo, sin saber adonde, Del corazon ardiente La perpetua ansiedad que en él se esconde. - « ¿ Cómo en vuestro dolor, dijo inocente, Madre infeliz, la cana cabellera Tendida al aire, los quemados ojos Con muestra lastimera, Y bañados de lágrimas, de hinojos No os postrais ante Dios? ¡Ah! si él os viera Desdichada á sus piés cual yò á los mios Y los ojos de lágrimas dos rios, Y ese del corazon hondo lamento De amarga y melancólica querella Oyera, y el profundo sentimiento

Que en esa seca faz marcó su huella, Y en vuestro corazon fijó su asiento. Contemplara cual yo : ¿por qué á la rosa Que súbito secó ráfaga impura No renovara su color hermosa, ' Y volviera su aroma y su frescura? Desdichada mujer, joh! ven conmigo, Juntos lloremos à sus piés tus penas, Él nos dará su bondadoso abrigo; A la fuente volemos Eterno manantial de eterna vida, Y la rica simiente allí escondida Juntos recogeremos. Seca, buena mujer, tu inútil llanto. Vuélvate la esperanza tu energía, Y el cuadro de tu mísero quebranto, Soledad y agonía, Muestra á ese Dios, y con humilde ruego Que no será, confía, Sordo á tus quejas, ni á tu llanto ciego. »

La vieja en tanto levantó los ojos
Al techo, y murmuró luego entre dientes
Quizá sordas palabras maldicientes,
O quizá una oracion; el mas sufrido
Suele echar en olvido
A veces la paciencia, y darse al diablo,
Y usar por desahogo
Refunfuñando como perro dogo
De algun blasfemador rudo vocablo:

Mas todo se compone Con un Dios me perdone, Que así mil veces yo salí del paso Si falto de paciencia juré acaso, Y cierto, vive Dios, si no jurara Oue el diablo me llevara. Que cuando ahoga el pecho un sentimiento Y el ánimo se achica, porque crezca, Y el corazon se ensanche v se engrandezca No hay suspiro mejor que un juramento. Y aun es mejor remedio Para aliviar el tedio. Mezclarlo con humildes praciones, Como al son blando de acordada lira La voz de melancólicas canciones. Confundida suspira; Y así tambien se dobla la esperanza, Que adonde falta Dios, el diablo alcanza. Yo á cada cual en su costumbre dejo, Que á nadie doy consejo, Y así como el placer y la tristeza Mezclados vagan por el ancho mundo, Y en su cauce profundo. A un tiempo arrastran flores y maleza, Así suelen también mezclarse á veces Maldiciones y preces, Y yo tan solo lo que observo cuento, Y á fe no es culpa mia Que la gente sea impía Y mezcle á una oracion un juramento.

Testigo aquella vieja
De la antigua conseja
Que á san Miguel dos velas la ponia,
Y dos al diablo que á sus piés estaba,
Por si el uno fallaba
Que remediase el otro su agonía.

Mas juro, vive Dios, que estoy cansado
Ya de seguir à un pensamiento atado
Y referir mi historia de seguida,
Sin darme à mis queridas digresiones,
Y sábias reflexiones
Verter de cuando en cuando, y estoy harto
De tanta gravedad, lisura y tino
Con que mi historia ensarto.
¡Oh, cómo cansa el órden! no hay locura
Igual à la del lógico severo;
Y aquí renegar quiero
De la literatura
Y de aquellos que buscan proporciones
En la humana figura
Y miden à compas sus perfecciones.

¿La música no ois y la armonía Del mundo, donde al apacible ruido Del viento entre los árboles y florcs, Se oye la voz del agua y melodía, Y del grillo y las ranas el chirrido Y al dulce ruiseñor cantando amores : Y las de mil colorcs, Nubes blancas, y azules, y de oro,
Que el cielo á trechos pintan;
La blanca luna, el estrellado coro
No veis, y negras sombras á lo léjos,
Y entre luz y tinieblas confundidos
El horizonte terminar perdidos
Negros velos y espléndidos reflejos?
Y la noche y la aurora.....
Pues entónces..... Mas basta, que yo ahora
Del rezo ó juramento
Que allá entre dientes pronunció la vieja,
Así como el que deja
Senda escabrosa que acabó su aliento,
Al llegar á este punto me prevalgo
Y de este canto y de su historia salgo.

FIN

# INDICE

|               |      |     |    |      | E    | NSA | YO   | Éľ   | ico |     |    |    |   |   |   |   |    |
|---------------|------|-----|----|------|------|-----|------|------|-----|-----|----|----|---|---|---|---|----|
| Fragmentos o  | le 1 | un  | l  | 0061 | ma   | tit | ula  | do   | el  | Pel | ay | ο. |   | • |   |   | 1  |
|               |      |     |    |      | PO   | esí | AS   | LÍF  | HC. | s   |    |    |   |   |   |   |    |
| Serenata      |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 49 |
| A una dama    | bu   | rla | d: | ι.   |      |     |      |      |     | •   |    |    |   |   |   |   | 59 |
| A la noche,   | 100  | nat | 10 | е.   |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 54 |
| El pescador.  |      |     |    |      | •    |     |      | •    |     |     | •  |    |   |   |   |   | 57 |
| Oscar y Maly  | ina  | ι   |    |      |      | •   |      |      | •   |     | •  |    |   |   |   | • | 60 |
| El combate.   |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 64 |
| Al sol, himne |      |     |    | •    | •    | ٠   |      | ٠    | •   | •   |    | •  | • | • | • | • | 66 |
|               |      |     |    |      |      | CA: | NCIO | ONE  | s.  |     |    |    |   |   |   |   |    |
| La cautiva.   |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 71 |
| Cancion del   |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 73 |
| El canto del  | cos  | acc | ١. |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 77 |
| El mendigo    |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 81 |
| El reo de mu  | erte |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 86 |
| El verdugo.   |      |     |    |      |      |     |      |      |     |     |    |    |   |   |   |   | 99 |
|               |      |     |    | A    | SU'N | tos | 5 11 | ls I | ón: | cos |    |    |   |   |   |   |    |

# IN DICE.

| D <b>espedida del</b> patriota | grie | go | de | la  | hija | ιd | el a | ıpó: | sta' | a. |    | 101 |
|--------------------------------|------|----|----|-----|------|----|------|------|------|----|----|-----|
| Guerra!                        |      |    | ٠. |     |      |    |      | ٠.   |      |    |    | 106 |
| A la patria, elegía.           |      | :  |    |     |      |    |      |      |      |    |    | 109 |
| Soueto                         |      |    |    |     |      |    |      |      |      |    |    | 112 |
| A nua estrella                 |      |    |    |     |      |    |      |      |      |    |    | 113 |
| A Jarifa en una orgía.         |      |    |    |     |      |    |      |      |      |    |    | 117 |
|                                |      |    |    |     |      |    |      |      |      |    |    | :   |
|                                |      | C  | UE | NTO | ٠.   |    |      |      |      |    |    |     |
| El estudiante de Salan         | anc  | a. |    |     | •    |    |      | •    |      | •  |    | 123 |
| -                              |      | F  | OE | MA. | •    |    |      |      |      | ٠  |    |     |
| El Diablo mundo.               |      |    |    |     |      |    |      |      |      |    | ٠. | 197 |

PARIS. - IMPRENTA DE ÉDOUARD BLOT, CALLE BLEUB, 7.

j

ń



